

**DERNIÈRE ÉDITION 3** BOURSE

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE

№ 13719 - **4,50 F** 

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

**MARDI 7 MARS 1989** 

### Encore . le Tibet

Encore onze morts et une centaine de blessés au Tibet. Pour la troisième fois en moins d'un an et demi, le sang a coulé à Lhassa, où les forces de l'ordre chinoises ont réprimé avec violence, dimanche 5 mars, la manifestation de centaines de Tibétains - dont de nombreux lamas – représentant sans nui doute les revendications de la majeure partie de la population. A quelques jours du trentième anniversaire de l'insurrection de 1959 qui entraîne l'exil en Inde du dalai-lama, le « dieu vivant », Pékin ne sait plus comment se dépêtrer du bourbier tibétain.

Peu importe si les manifestants ont les premiers lancé des pierres ou tiré des coups de feu, comme l'affirment les autorités chinoises, ou si les forces de l'ordre ont fait les premières usage de leurs armes près de ce haut lieu du temaïsme qu'est le temple du Jokhang. Dans l'atmosphère de tension qui règne dans la capitale tibétaine, « une étincelle peut mettre le feu dans la plaine », comme l'écrivait jadis Mao Zedong, dont la politique d'occupation brutale du « Toit du monde » est largement responsable de la situation actuelle. Vingt ans de répression et dix de libéralisation politique et écono-mique — relative — n'ont pas entamé le nationalisme d'un peu-

c'est l'assouplissement de la tutelle chinoise ces dernières années qui a rendu possibles de nouveaux troubles. E a en effet suscité des espoirs, qui se sont sans doute concrétisés sur le plan économique, mais n'ont guère été suivis d'effet dans le domaine politique, comme c'est d'ailleurs le cas dans le reste de

D'un côté, l'ouverture du Tibet a permis la multiplication des contacts avec les exilés regroupés autour du dalai-lama. Mais, de l'autre, les multiples déclarations des dirigeants chinois sur leur volonté de négocier avec le dieu vivant pèsent peu face à leur refus catégo ique d'envisager l'autodétermination de la « région autonome » ; un tel préalable rend toute négociation impossible.

Confrontée à une grave crise interne, la Chine hésite entre la souplesse et l'intransigeance. La chute du secrétaire général du PCC, Hu Yoabang, il y a deux ans, le départ, fin 1988, du chef local du parti, un libéral, montrent que les partisans de la fermeté n'ont pas désarmé. Pékin vient de perdre son dernier atout maître avec la mort du panchen-lama, numéro deux de la hiérarchie tibétaine, traditionnellement plus proche de la Chine que le dataï-lama.

Prenant les effets pour les causes, Pékin fustige les pays occidentaux, les Etats-Unis en premier lieu, « coupables » de dénoncer les violations des droits de l'homme au Tibet. Mais ses dirigeants ne semblent rien avoir appris at se montrent toujours incapables d'appréhender la réalité tibétaine. Ils continuent de faire la fine bouche devant les concessions d'un datai-lama qui, l'an dernier, a accepté le maintien de liens organiques avec la Chine, une fois reconnu le droit du Tibet à l'autodétermination. Ce retour à une situation qui a longtemps prévalu avant 1949 serait pourtant la meilleure solution pour éviter que les émeutes de Lhassa ne dégénèrent en affrontement ouvert.

المحاجر مشاوريها ود



#### Ouverture des négociations Est-Ouest à Vienne

# La réduction des forces classiques test de la détente en Europe

« Un moment sans précédent dans l'histoire de l'Europe », c'est ainsi que M. Chevardnadze a qualifié, dimanche 5 mars, la négociation sur les forces classiques qui s'est ouverte à Vienne lundi. Le ministre soviétique des affaires étrangères rencontrera à cette occasion pour la première fois son nouveau collègue américain, M. James Baker. Ces négociations entre les seize pays de l'alliance atlantique et les sept membres du pacte de Varsovie sont considérées comme un test de la nouvelle détente entre l'Est et l'Ouest.

Les Français sont restés jusqu'à présent assez indifférents aux questions de désar-mement. Ils ont assisté avec flegme aux débats des deux Supergrands sur les armes nucléaires, sans se sentir véritablement concernés et sans que le processus suscite dans leur classe politique beaucoup de vocations d'experts pour les questions stratégiques. Mais avant de conclure à une tare nationale, attendons de mesurer l'écho que recueilleront en France les nou-velles négociations qui s'ouvrent cette semaine à Vienne.

On y parlera non pas des armes de la dissuasion, qui ont pour vocation de ne jamais servir, mais de chars, de canons, de soldats. On y parlera non de l'apocalypse, qui est une abstraction, mais de l'invasion et de l'occupation, de la menace qui pèse le plus directement sur l'Europe occidentale, à savoir l'énorme concentration de troupes et de matériels de l'autre côté du rideau de fer et de leur position offensive.

On en parlera – même si ce forum met face à face le pacte de Varsovie et

l'OTAN - entre vingt-trois Etats en prin-cipe souverains. C'est du moins ainsi que l'entend la France qui, pour la première fois depuis très longtemps, est largement impliquée dans une négociation sur le désarmement. Il y a certes les pourparlers de Genève sur le désarmement chimique, mais, outre qu'ils portent sur des armes que la France déclare ne pas posséder, ils n'ont pas le même impact potentiel sur l'institution militaire, sur les moyens dont elle dispose et leur affectation.

Les militaires seront associés à la négociation (trois officiers supérieurs de haut rang doivent faire partie de la délégation française à côté des représentants du Quai d'Orsay) et il faudra compter, du côté du ministère de la défense, avec le vif intérêt de M. Chevènement pour les questions stratégiques et leurs implications politi-

> CLAIRE TRÉAN. (Lire la suite page 6.)

#### Trois réunions internationales sur l'environnement

# Les gouvernements mobilisés pour protéger la couche d'ozone

Après les scientifiques, les dirigeants politiques s'interrogent à propos des menaces sur la couche d'ozone, du réchauffement de la planète et du changement global du climat. Ces sujets ont été au cœur des réunions de Paris (le 4 mars) et de Londres (du 5 au 7 mars), et ils seront abordés à La Haye, le 11 mars, où vingt-quatre chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront à l'initiative de trois pays européens dont la France. Dix-sept ans après la conférence de Stockholm, la communauté internationale paraît ainsi se mobiliser sérieusement.



Lire page 10 l'article d'YVONNE REBEYROL : « Une seule Terre »

#### Histoires de villes

# A Lodève, des jeunes «ni français ni arabes»

bre... Leurs habitants éprouvent plus de difficultés qu'ailleurs à se reconnaître dans la vie communale. « Le Monde » leur consacrera chaque jour de cette semaine un article, en commençant par les Français musulmans de Lodève (Hérault).

LODÈVE (Hérault) de notre envoyé spécial

Ils ne sont que deux sur la liste. Rien qu'eux deux, un homme et une femme. Lui, d'âge mûr, elle,

Sur certaines pèse un destin hostiles l'un à l'autre parce que de leurs fils. Par peur aussi, d'on hors norme : un accident his- leur engagement réciproque ne sait plus très bien quoi. torique, une migration mas- exprime aussi une critique sive et imprévue, l'image confuse de l'autre. Deux rhat, vingt-sept ans, divorcée, un répulsive d'une prison célè
«Arabes», comme disent les sens aigu de l'intégration, et pas xénophobes de la ville. Deux, non pas pour provoquer vraiment le vieux, surtout les pères, parce scandale, mais pour crever le lourd malaise qui, depuis trente ans, tient lieu de lien entre chisserie transformée en mosquée Lodève et ses Français musul- au bistrot du métissage anisé : les

> Lui, c'est M. Ben Amar. Il irrite bien des hommes de la commonauté – qu'il ne faut plus appeler «harkie» – parce qu'il figure sur la liste du Parti socialiste et que, depuis leur arrivée en 1962, les « Algériens français de la première génération » votent plutôt à droite, où que la vie, dans la précipitation d'une fin d'histoire, les ait abandonnés. « Par

Chaque ville a son histoire. plus jeune, et en plus secrètement amour de l'ordre ., explique l'un

Elle, c'est M= Randja Benfequ'elle révèle au grand jour ce que chacun déplore, de la blanfilles n'ont plus de respect. Elles s'émancipent. Ni le Coran, ni la peur de la famille ne les arrêtent plus. Celles-là seront françaises pur sang, avant que se soient éteintes les dernières querelles sur le choix de l'exil et de la Fance.

PHILIPPE BOGGIO.

(Lire la suite page 8 et nos reportages à LYON, PAU et AVIGNON, pages 7 et 8.)

#### L'anniversaire de la mort de Staline

Des manifestations à Moscou, pour et contre l'ancien dictateur PAGE 2

### Les réformes en Algérie

L'armée se retire du comité central du FLN

#### Le congrès des Verts allemands

Les « réalistes », partisans d'une alliance avec les sociaux-démocrates, l'ont emporté sur les « fondamentalistes » PAGE 2

#### Fiscalité européenne

Un entretien avec Mme Christiane Scrivener PAGE 28

#### **Fusion entre Time et Warner**

Le premier groupe mondial de communication

PAGE 18

Le sommaire complet se trouve page 32

Information judiciaire contre huit «pirates» ouest-allemands

L'OUBLI DE L'INDE Une amnésie philosophique Par Roger-Pol Droit

Mon premier: le silence méprisant des contemporains. Mon second: les nombreux discours du siècle dernier. Mon tout : la philosophie est-elle seulement européenne?

Collection "Perspectives Critiques" puf dirigie par Roland Jaccard. 264 pages - 115 F. LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

Violeurs et piégeurs de l'informatique Le parquet fédéral de lée aujourd'hui : plusieurs - hac- avait eu accès à la machine qu'il Karlsruhe (RFA) a ouvert, kers - (pirates informatiques) se rendit compte que du etemps vendredi 3 mars, une informa- avaient pénétré les défenses d'un tion judiciaire contre huit des ordinateurs sur lequel il tra- pirates » informatiques ouest-allemands, agés de vingt-cinq à trente-cinq ans, soupçonnés d'espionnage au l'énergie.

Le ministre ouest-allemand de l'intérieur, M. Friedrich Zimmermann, a déclaré le même jour à Bonn que le contre-espionnage de la RFA avait, par le démantèlement de ce réseau, porté un « coup sévère - aux services de renseignement soviétiques.

profit du KGB.

N'est pas chercheur qui veut. Il faut pour cela de la rigueur, une infinie patience et une curiosité à toute épreuve. Toutes qualités que Clifford Stoll, trentehuit ans, astronome de l'université Harvard, avait au plus haut degré. Car c'est lui qui a découvert en août 1986, du moins le prétend-il, l'affaire révévaillait, une machine appartenant au Lawrence Berkeley Laboratory, une unité de recherche sur

C'est alors qu'il était en train de contrôler le temps pendant lequel chacun des utilisateurs

machine » qui avait été utilisé ne correspondait à aucun client. Cela suffit à lui mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un de l'extérieur avait réussi à entrer par télé-phone dans le système informatique du laboratoire.

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU. (Lire la suite page 2.)

### Le Monde

ÉCONOMIE

■ La retraite et l'emploi ■ Les transports routiers en Europe ■ La chronique de Paul Fabra : La mauvaise « surprise » de l'inflation Pages 19 à 22

SPORTS

■ La sévère défaite des rugbymen français en Angleterre

A L'ETRANGER: Algéria, 4.50 DA; Marco, 5 dir.; Tuniele, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autriche, 20 ach.; Belgique, 30 fr.; Consde, 1,95 S; Antilies/Résmion, 7,20 F; Côte-d'Ivoire, 425 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espagne, 155 pea.; G.-B., 80 p.; Grèce, 150 dr.; Irlanda, 90 p.; Italie, 1700 L.; Linye, 0,400 DL; Linye, 0,

davantage en fait (car) à Moscou et à Gorno-Altaïsk (la capitale du

Haut-Altai), à Kiev et à Leningrad,

il y en a d'autres qui ont décidé de

rompre avec le parti. » Tant d'autres même que « ces dernières années, révèle l'organe du comité

central un terme nouveau est

apparu : les otkazniki, ceux qui

parti, qui viennent remettre au comité régional une déclaration et

Néologisme, le terme pourrait

être rendu par « les dédits », et si la

Pravda, à l'heure où il faudrait

consolider toutes les forces du parti », déplore le phénomène, elle le comprend aussi car « l'ouragan

de révélations historiques se trans-forme souvent en tragédie pour ceux

qui ont pieusement cru pendant des décennies ». Est-ce à dire qu'il faille

arrêter de « dénigrer », comme on

dirait à Pamiat, les valeurs du socia-

Il faut citer là, et sur la longueur

la réponse de la Pravda, un quoti-

dien qui n'est pas à la pointe mais à

la traîne de la perestroïka. « Oui, ça fait mal. Oui, ça fait peur (...) mais on ne peut pas, écrit-elle, échapper à

sa propre histoire. Elle germe toute

disparus, comme ces tombes ano-

nymes. (...) Au mois de janvier der-

découvert un cimetière « sauvage »

sur un chantier : des crânes avec un

petit trou dedans. Les victimes inno-

centes frappent aujourd'hui à notre

porte, exigent qu'on les laisse

entrer, qu'on les entende... Allons

« Allons-y, s'exclame rhétorique

ent la *Pravda, ne déterrons pas* 

l'Histoire dans les charniers de

Kouropaty, de Gorno-Altaïsk et

Golpachev (...), mais il nous faudra alors vivre tout en surface, ne pas

entamer de fouilles pour des fondo-

tions d'immeubles; ne pas forer de

puits de pétrole, ne pas creuser de

tunnels pour les métros (...) sinon

nous pourrions tomber par mégarde

sur de nouvelles tombes sauvages de

nos pères et de nos grands-

« Tout se pale dans la vie, pour-

suit le journal, et l'Histoire, des

décennies plus tard, nous présente

la note – pas seulement à ceux qui ont torturé et châtié, qui ont

ceux aussi qui ont tranquillement

dénoncé et se sont abaissés

nous nous détourner lachement ? »

tier, non loin de Tourotchak, on a

ule et affleure comme ces os des

oncent à leur appartenance au

### L'anniversaire de la mort de Staline

« Les victimes innocentes frappent à notre porte »

MOSCOU

de notre correspondant

Trois cents d'un côté, trois mille de l'autre, staliniens et antistaliniens ont marqué, dimanche 5 mars à Moscou, l'anniversaire de la mort du « petit père des peuples », que tant de millions d'hommes avaient pleuré de par le monde en 1953.

Réunis à l'appel du mouvement ationaliste Pamiat devant un monument célébrant une victoire russe contre les Ottomans, les premiers ont communié dans la dér des « cosmopolites » (c'est-à-dire des juifs) et de ce « libéralisme bourgeois » que proncraient « les journaux [où l'on] tente de dénigrer les valeurs du socialisme, l'armée et le passé du peuple russe ».

Mobilisés par la société Mémorial, les seconds ont affirmé la nécessité d'autoriser la publication de l'Archipel du Goulag, afin que « vole en éclats le piédestal de nos derniers dieux - ; évoqué la *- lumière de la nation* » anéantie par les répressions staliniennes; conspué le « stalinisme d'aujourd'hui » et réclamé la démission de M. Ligatchev, le chef de file des conservateurs du parti.

Les premiers donnaient le frisson. Les seconds étaient dix fois plus nombreux qu'eux et trois fois plus surtout que la poignée de téméraires qui avaient l'année dernière bravé, pour le trente-cinquième anniversaire, miliciens, flics en civil, chasseneige et « *citoyens indignés* ».

Il y a un an, Mémorial n'était qu'un projet. C'est aujourd'hui une organisation légale, et la liberté d'expression n'a pas seulement fait en un an beaucoup de progrès, elle a également beaucoup plus profité à ses partisans qu'à ses ennemis. Mais c'est encore pourtant dans la presse, dans les journaux les plus officiels, que se mesure le mieux le chemir

 YOUGOSLAVIE: M. Vissi. soupçonné d'activités contrerevolutionnaires. — Une enquête idiciaire a été ouverte dimanche 5 mars contre M. Azem Viasi, ancien chef de la Ligue des communistes du dans l'organisation de la récente grève générale, qui avait paralys province yougoslave, a annoncé l'agence Taniug.

On reproche à M. Vlasi, ainsi qu'à deux directeurs des mines de Trepca, amêtés en même temps que lui la semaine dernière, des *e activités* contre-révolutionnaires avent mis en péril le système social de la Yougoslavie ». Les trois hommes sont passibles d'une peine minimale de dix ans de prison. En cas de circonstances aggravantes, la peine de mort est prévue. — (AFP.)

• GRÈCE : la commission d'enquête annule l'interrogatoire de Georges Koskotas. - La com-

A la veille de cet anniversaire et sans en toucher mot, la Pravda publiait ainsi sous le titre « Fermer les yeux ou recouvrer la vue », un ortage-parabole d'un envoyé spécial dans le Haut-Altaï, région autonome éloignée de tout, plantée aux confins de la Mongolie et de la Chine, et qui pourrait être le symbole de cette URSS dont on considère si généralement qu'elle demeure « inchangée et inchangea-ble ».

#### « Il ne reste plus rien de sacré... »

C'était l'histoire d'un communist dèle, ouvrier, député au conseil rural et juge populaire, et qui vient de renvoyer sa carte du parti, parce que, dit-il, « tout ce en quoi j'ai cru toute ma vie a été réduit en cendres. Il ne reste plus rien de sacré aujourd'hui, Staline, Molotov, Vorochilov... nous avons cru en eux plus qu'en nous-mêmes et nous avons enseigné aux autres à faire de

Un nostalgique? Un conserva-teur? Non, un homme qui déclare « entièrement soutenir la politique de perestrolka », mais se demande : « Comment puis-je regarder les gens en face maintenant [que] ma vie s'est avérée nulle et non avenue? » Le 31 janvier dernier, Serguel Tchapaev a donc été « exclu » du parti (la démission n'est pas prévue), au motif qu'il ne « désirait plus compter dans ses rangs ».

Incontestable motif, et qu'on a également retenn pour une autre « exclusion » dans la même région, celle du professeur de musique Zapodolnikov, qui déclare: « Je ne peux pas appartenir à un parti qui a été celui de Brejnev, Kounaev, Nasridinov et autres (1). Je l'al supporté pendant vingt-deux ans. Ma patience s'est épuisée. »

Deux destins? », se demande la Pravda, qui répond aussitôt : « Bien

mission du Parlement d'Athènes qui enquête sur les fraudes et détournements de fonds dont est accusé l'homme d'affaires grec Georges Koskotas a renoncé samedi 4 mars. à se rendre aux Etats-Unis, où le ban-

Cette décision intervient à la suite d'une lettre adressée au gouvernement grec par l'avocat de M. Koskotas, M. Ronald Liebman. Dans cette lettre. M. Liebman déclare que son client ne pourra pas rencontrer les représentants de la commission s « toutes les questions importantes relatives à l'affaire n'ont pas été préalablement discutées et réso-

position sur la demande d'extradition de l'homme d'affaires, présentée par

Selon l'avocat, la rencontre ne peut avoir lieu tant que les autorités néricaines n'auront pas précisé leur la Grèce. - (AFP.)

Le même jour, l'organe du gou-vernement, les *Lzvestia*, publiait, lui, des extraits de lettres de lecteurs consacrées aux réhabilitations. On y lisait notamment : « Les membres de « blocs » et de « centres » qui n'avalent jamais existé ont été réha-bilités (mais) sont également tombés dans le hachoir à viande du goulag des millions de paysans, de scientifiques, d'intellectuels et de serviteurs du culte (...). Il ne faut pas oublier qu'à l'Instar de la foule qui, montrant le Christ, criait à Pilate : « Crucifie-le!, nous avons

**BERNARD GUETTA.** 

(1) Anciens secrétaires du Kazakhs-tan et de l'Ouzbékistan, limogés pour

exigé le sang des « ennemis du peu-

Cinq mille manifestants à Kiev. – Cinq mille Ukrainiens ont manifesté, dimanche 5 mars, à Kiev à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Staline pour dénoncer les crimes de l'ex-dictateur et protester contre l'emprisonnement récent de militants ukrainiens. Aux cris de « le stalinisme vit toulours ». le militant ukrainien Volodomir Solopenko a déclaré à la foule que quatre mili-tants avaient été arrêtés dix jours plus tôt à Kiev, pour avoir organisé une manifestation autorisée à propos

des prochaines élections. -- (A.P.).

La rencontre du président chy-

RFA: réunis en congrès à Duisbourg

### Les Verts approuvent la coopération avec le Parti social-démocrate

DUISBOURG

de notre envoyé spécial

Le parti des Verts était la première formation politique ouestallemande à tenir congrès depuis le « choc berlinois » caractérisé par l'irruption de l'extrême droite sur la scène politique et le retour à l'ordre du jour de l'alliance des Verts avec le SPD. Les six cents délégués réunis du 3 au 5 février à Duisbourg, au cœur de la Ruhr, ont fait une ovation à l'avocat berlinois Christian Ströbele, qui dirige les négociations en cours avec les sociauxdémocrates pour la formation du prochain Sénat de Berlin-Ouest.

Qualifiant la situation berlinoise de « chance du siècle » pour les Verts, Me Strobele a demandé et obtenu l'adhésion de la grande majorité des participants au congrès. Seule l'ancienne porte-parole du parti, M™ Jutta Ditfurth, démise de ses fonctions avec toute la direction an mois de décembre dernier à la suite d'irrégularités financières, a violemment pris à parti, ceux qui « sacrifient les principes écologistes, féministes et émancipateurs au carriérisme politique ».

Elle a annoncé solennellement qu'elle quitterait le parti au cas où celui-ci conclurait une alliance de démocrates à l'issue des élections législatives de 1990. Ce type de discours, qui faisait naguère merveille aunrès de militants avides de pureté doctrinale et de solutions radicales, n'avait visiblement plus l'oreille des

Le congrès a consacré la margina-lisation de la tendance dite « fondamentaliste », majoritaire jusqu'à la fin de l'an passé, et le retour en force des « réalistes », partisans d'une alliance avec le SPD. Près de dix ans après leur création, les Verts semblent lassés de pratiquer une opposition stérile et voient avec quelque dépit d'autres partis s'emparer de thèmes qu'ils avaient été les premiers à introduire dans le débat public : l'opposition au aucléaire civil et militaire, la participation des femmes à égalité avec les hommes à la direction des affaires de la cité etc. Ce mouvement a été accéléré par la montée de l'extrême droite et les manifestations de racisme et de xénophobie dans la population. Il est apparu plus urgent aux militants écologistes et pacifistes de faire taire leurs querelles internes pour être en mesure de faire barrage à ces nouveaux périls.

La composition de la nouvelle direction, élue à la suite d'une procé-

dure compliquée liée à la stricte éga-lité de la répresentation des hommes et des femmes aux sein des organes dirigeants, traduit ce gliss politique. An sein de la trofica des porte-parole du parti, on compte maintenant une représentante du courant « réaliste », M= Ruth Hamnerbacher, trente-six ans, un mem bre du courant « centriste », M. Ralf Pikcks, trente-sept ans, et une repréentante de la « gauche » du parti, M= Verena Krieger, vingt-huit ans, féministe radicale aux longs cheveux blonds de Lorelei.

Pen connus du grand public, les nouveaux dirigeants du parti des Verts vont devoir mener de front la défense des positions de leur formation vers l'extérieur et le maintien d'une cohésion interne durement seconée par les affrontements de ces dernières années. Outre les débats liés à la formation de coalitions sur le plan régional, d'autres sources de conflits s'annoncent : la grève de la faim des détenus de la Fraction armée rouge, qui dure depuis main-tenant plus d'un mois, divise ainsi les partisans d'un soutien inconditionnel aux revendications des terroristes condamnés et ceux qui s'efforcent d'obtenir du gouvernement l'amaistie pour les terroristes

LUC ROSENZWEIG.

Information judiciaire contre huit « pirates » ouest-allemands

### Violeurs et piégeurs de l'informatique

CA VIENT

007?

(Suite de la première page.)

En quatre mois d'enquête serrée, il apparut que les pirates tentaient, via cette machine, d'accéder au Milnet, un réseau d'ordinateurs connectant des banques de données de la défense américaine, des installations militaires et des laboratoires d'universités. On sait depuis que les laboratoires de certaines firmes européennes (Philips et Thomson notamment) auraient été également « violés ».

Quels sont les dégâts causés par ce piratage? Nul ne le sait encore avec exactitude. On peut se demander si certains « piratés », comme, par exemple, le Pentagone, ne crient pas trop fort. Car, si recneillir des informations en piratant un système informatique est possible, en introduire de fausses à destination du pirate est à la portée du premier venu. Or rien ne dit que, dès l'alerte, de telles mesures d'intoxication, fréquentes dans le renseignement, n'aient pas été prises. Intoxications d'autant plus faciles que les ordinateurs piégés ne sont vraisemblablement pas ceux qui sont en charge des problèmes les plus sensibles, comme la défense stratégique, par exemple.

#### Un réseau militaire fantôme

Pour piéger ses interlocuteurs inconnus, M. Stoll ne créa-t-il pas un réseau militaire fantôme qu'il appela «SDI Net» et alimenta en données fictives? Trois lettres magiques pouvant faire croire aux pirates qu'il y avait là des données essentielles sur la fameuse initiative de défense stratégique (SDI) américaine. Le subterfuge se révéla efficace. Il fut alors possible d'identifier l'origine de l'appel

situé à Hanovre et de mettre fin

au piratage de quelques 40 systèmes sur les 450 investis.

Cette nouvelle affaire pose le problème de la multiplication des personnes qui savent désormais manipuler un ordinateur et peuvent par plaisir ou par intérêt, pénétrer des systèmes informatiques. Il suffit pour cela de disposer d'un micro-ordinateur, suffisamment puissant pour gagner du temps, qui soit raccordé, ce qui est aujourd'hui banal, au rés téléphonique permettant ainsi de dialoguer avec d'autres machines dont on connaît le numéro d'appel. Numéros que des indiscrétions peuvent permettre d'obtenir ou que les ordinateurs peuvent identifier grâce à des appareils qui composent tous les numéros d'une zone donnée et détectent ceux qui réagissent

C'est une fois que la communi-cation entre machines est établie qu'intervient le flair du «hacker», aidé bien souvent par le laisser-aller des utilisateurs. L'astuce pour le pirate est en effet de pouvoir découvrir les codes d'entrée dans les systèmes.

#### Valnérabilité des réseaux

Différentes affaires ont montré à quel point la sécurité de certains réseaux était vulnérable. Chacun se souvient du fameux Chaos. Computer Club de Hambourg qui s'introduisit, voici quelques années, dans certains ordinateurs de la NASA pour démontrer, disait-il, la fragilité des systèmes et prévenir les sociétés concernées de l'inefficacité de leurs codes de protection.

En décembre 1984, le Canard enchainé avait montré ses capacités à entrer dans certains fichiers de la Compagnie internationale des services informatiques (CISI). Les fameux sichiers n'étaient protégés que par de simples mots de passe. Comment avaient-ils été acquis ? Grâce à la complicité de quelques personnes averties, avait alors dit la CISI. Sans doute cela est-il vrai. Mais sa force est de constater que sur de nombreux systèmes informatiques utilisés par un grand nombre de clients la protection se limite, pour l'accès au système, au nom de l'utilisateur et à un mot de passe que lui seul connaît.

#### « Avec une seule clé... »

Se procurer la liste des utilisateurs n'est pas des plus difficiles. Quant aux mots de passe choisis, ils ne sont pas toujours si compliqués, tout simplement parce que l'utilisateur, qui peut pourtant les changer à tout moment, ne veut pas les oublier.

Rien d'ailleurs n'est plus facile que de demander à un microordinateur d'essayer systématiquement toutes les combinaisons possibles de trois, quatre, cinq ou six lettres et de noter toutes celles auxquelles le système réagit. C'est ainsi que les pirates alle-mands travaillant pour le compte des Soviétiques se sont interressés à des codes d'accès aussi simples que NUCLEAR, ICBM (missiles balistiques intercontinentaux) ou SDI (initiative de défense stratégique). Bien sûr, lorsque l'on souhaite une meilleure protection, il est toujours possible de multiplier les codes, de compliquer les procédures d'entrée et de reconnaissance en allant même jusqu'à utiliser des méthodes d'identification de l'utilisateur par empreintes digitales ou analyse de l'iris, mais, comme le reconnaît un spécialiste, il est plus facile pour des systèmes plus simples de se balader avec une seule clé qui ouvre toutes les portes qu'avec un imposanı trousseau ».

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

### Une formation complémentaire spécialisée et appliquée

pour diplômés des grandes écoles de gestion, d'ingénieurs ou de l'université.

#### **CHOISISSEZ UN AN D'EXCELLENCE:**

■ MS EN MANAGEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES. MS EN MANAGEMENT

DE LA TECHNOLOGIE. ■ MS EN INGENIERIE FINANCIERE

information et dossier de candidature auprès de :



Groupe ESC Lyon

dans le dialogue intercommunautaire est occupée depuis 1974 par l'armée

priote, M. George Vassiliou, et du dirigeant chypriote-turc, M. Rauf Denktash, prévue pour lundi 6 mars a été ajournée, a annoncé dimanche dans un communiqué à Nicosie le porte-parole du gouvernement chypriote. Cette réunion devait inaugurer une série de dix entretiens intensifs, à la demande du secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez

**CHYPRE** 

Coup d'arrêt

En visite officielle à Londres, M. Vassiliou avait déclaré mercredi dernier que les Chypriotes grecs étaient disposés à faire des concessions importantes à la communauté chyprioteturque en vue de rétablir l'unité de l'île dont la partie nord-est turque.

Cependant, M. Denktash avait menacé samedi de suspendre les pourparlers intercommunautaires à la suite d'autres propos dans lesquels le président chypriote avait affirmé, toujours à Londres, que « la minorité turque de Chypre servait aux ambitions stratégiques de la Tur-

Le représentant de l'ONU à Chypre, M. Oscar Camilion, devait avoir lundi 6 mars des contacts en vue de fixer une autre date pour une rencontre entre M. Vassiliou et M. Denktash. (AFP.)



#### ISRAËL

### Le Parti travailliste ébranlé par l'ampleur de sa défaite aux municipales

JÉRUSALEM de notre correspondant

ouvent la coopération

I social-démocrate

teurs de l'informatique

Ce n'est pas encore la révolte annoncée par certains. Mois un vent de rébellion commence à séricuse-ment secouer le Parti travailliste rampleur de la défaite qu'il a subie cette semaine aux élections munici-pales. A tous les échelons, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour stigmatiser une direction accusée de procéder au lent mais constant déclin d'une forma-tion qui se confondit longtemps avec l'Etat.

Résumant le ton des commentaires peu charitables formulés an lendemain du scrutin du 28 février, lendemain du scrutin du 28 sévrier, le Jérusalem Post écrivait : « Une fois de plus, le Parti travailliste a prouvé qu'il était un parti saigué, ne croyant même plus à sa capacité ne croyant même plus à sa capacité à vaincre », et, sous forme d'avertis-sements ou mises en garde sévères, militants, parlementaires et même ministres travaillistes ont ouvert le procès de la direction — et d'abord de M. Shimon Pérès, leader du parti et ministre des finances dans le gouvernement de coalition formé avec le Likoud au lendemain des législatives de novembre dernier.

On réclame des comptes. Deux ministres, MM. Moshé Shahal (énergie) et Yacov Tsur (santé)
appellent à des «changements dans
l'organisation du parti et dans sa
direction». Député et ancien secrétaire général, M. Uzi Baram, appuyé par une quinzaine de ses col-légues du groupe parlementaire (sur 39), annonce que « de nombreux militants sont prêts à lancer un défi cur disconte controls

aux dirigeants actuels ».

Il est vrai que l'échec aux municipales a dépassé les pronostics des plus pessimistes. Le Likoud (droite) double son score et remporte la plupart des grandes villes, à l'exception de Jérusalem et de Haïfa. Le pouvoir municipal travailliste s'exerçait sur 1 200 000 personnes, celui du Likoud sur 600 000 : cette proportion est aujourd'hui inversée. Et encore : le fait que le taux de participation n'a pas dépassé les 48 % a aux dirigeants actuels ». pation n'a pas dépassé les 48 % a sans doute joué au détriment de la sans doute joué au détriment de la droite... Commentaire du député et juriste Amnoo Rubinstein, chef du parti de gauche Shinui: « Ces résultats reflètent la force du sentiment pro-Likoud dans le pays. »

Les critiques de la direction travalliste dénoncent une campagne molle, non motivée, et le choix de candidats vieillis enus le hernais là

où le Likoud a su désigner des bommes jeunes, combatifs et sou-veut plus brillants. Mais ce n'est sans doute pas l'essentiel, ajoutent-ils. Ce qui est en cause, c'est l'image du parti, celle d'un mouvement à l'identité de plus en plus floue, qui a lui-même « légitimé et ratifié » la domination du Likoud en acceptant une deuxième fois d'entrer dans un gouvernement d'union nationale près que les deux formations eurent fait jeu égal aux législatives de

M. Pérès y voyait un « comporte-ment responsable », prenant en compte les « intérêts nationaux »; ses adversaires parlaient de « sui-cide politique ». Ils disent que le parti y a perdu son identité. En poli-tique étrangère, il est silencieux alors que M. Shamir a fait du scru-tin municipal un vote de confiance sur ses positions : « non au dialogue, avec l'OLP, non à la conférence territorial ».

Dans le domaine économique, M. Pérès applique une politique qui, toujours selon ses détracteurs, ne se distinguerait aucunement de celle de son prédécesseur de droite. Une des « consciences » du parti, M. Arich Eliav, colombe respectée sinon écoutée, en conclusit cette semaine que la seule manière d'enrayer « le déclin, la chute irré-médiable » était de choisir l'opposi-tion – autrement dit, de quitter le

Le bouleversement électoral de

cette semaine paraît bien confirmer un phénomène autant culturel que politique : la fin de la prépondérance historique de la ganche ouvrière sio-niste, celle qui a fondé et longtemps incarné l'Etat, celle qui a dominé le gouvernement de 1948 à 1977. Une à une, ses positions s'effritent. A l'assemblée nationale (la Knesset), la percée du Likoud en 1977 n'a pas été cet accident de parcours que d'aucuns avaient prédit : au fil des élections législatives suivantes, la droite a maintenu son audience. Il restait aux travaillistes ce pouvoir municipal qui vient à son tour d'être amputé. L'empire économique et social dépendant du parti (kibboutzim moshavim, coopératives, mutuelles) est en faillite. Et le Likoud entend maintenant s'attaquer, lors des élections profession-nelles de novembre prochain, au dernier des bastions travaillistes : la centrale syndicale Mistadrout

**ALAIN FRACHON.** 

#### M. Shamir n'exclut pas l'annexion des territoires occupés

JÉRUSALEM de notre correspondant

Même aux yeux du premier ministre et chef de la droite nationaliste (Likoud), tous les Israéliens ne sont pas les bienvenus dans les terri-toires occupés de Cisjordanie et de Gaza. M. Itzhak Shamir veut bien que les colons s'installent en grand nombre, mais n'entend pas que les Israéliens militants du mouvement La paix maintenant, partisans du dialogue avec l'OLP et d'un compromis territorial, viennent y tenir es réunions publiques avec des

Toute la journée du samedi 4 mars, l'armée avait ainsi bouclé les territoires, empêchant plusieurs groupes de La paix maintenant de rencontrer les résidents de Cisjorda-nie et de Gaza qui les y attendaient.

Le lendemain, le premier ministre, habituellement plus placide, s'est livré à une attaque en règle contre La paix maintenant — un mouvement politique qui, l'hiver

dizaines de milliers de personnes dans la rue. Mais qu'est-ce donc que La paix maintenant? s'est exclamé M. Shamir. Un groupe marginal qui ne peut rien influencer, qui ne vaut même pas le papier sur lequel les journalistes écrivent à son sujet. Combien de temps ces gens vont-ils encore crier et mani-fester? »

Le premier ministre s'exprimait dimanche devant la commission pour la sécurité de son parti. Il a en des propos qu'il ne tient jamais à l'étranger, et notamment pas aux Etats-Unis, où il se défend systématiquement d'être partisan de l'annexion pure et simple des terri-toires occupés par Israel. Cette fois, M. Shamir n'a pas hésité et a expliqué que, si le temps n'est pas encore venu pour Israël d'étendre sa souveraineté à la Cisjordanie et à Gaza, « le jour viendra ; est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui en doute-

### Répondant à la mise en garde de Washington

#### L'OLP estime n'avoir aucune nouvelle initiative à prendre

Au lendemain de la sévère mise en garde adressée par les Etats-Unis à l'OLP (le Monde daté 5-6 mars), Abou Iyad, proche collaborateur de Yasser Arafat, a déclaré que, dans le cadre du dialogue américano-palestimien, l'OLP « a donné davantage que ce qu'elle pouvoit donner » et n'avait pas à « entreprendre tous les jours une initiative ».

L'administration Bush n'a effectué jusqu'à présent aucune démarche concrète», a indiqué Abou Iyad dans un entretien au quo-tidien égyptien Al Ahram. Ven-dredi, les Etats-Unis avaient repro-

• YÉMEN DU SUD : élargissement de trente-cinq detenus. -Des partisans de l'ancien président sud-yéménite Ali Nasser Mohammad condamnés en 1967 par la Cour suprême sud-yéménite à des peines de prison pour « haute trahison » après les événements sangiants de janvier 1986, ont été « graciés pour le reste de leur peine ».

ché à l'OLP son incapacité à contrôler les factions palestiniennes qui mènent des opérations antiisraéliennes à partir du sud du

Un porte-parole de la centrale palestinienne, cité samedi à Tunis par l'agence palestinienne Wafa, a exprimé son « étonnement » et regretté que Washington « passe sous silence les attaques de toutes sortes lancées quotidiennement par Israël contre le Liban ».

De son côté, le représentant de la Ligue arabe aux Nations unies, M. Clovis Maksoud, a estimé dans une déclaration à la presse, samedi, à Abou-Dhabi, que le dialogue entre les Etats-Unis et l'OLP ne servait qu'à transmettre les exigences israé-liennes. M. Maksoud a soutenu la position de M. Arafat selon laquelle « les opérations de la résistance palestinienne et libanaise au Liban du Sud étaient des actes de résistance légitime contre l'occupation israélienne ». – (AFP.)

# Proche-Orient | L'affaire des « Versets sataniques »

Tandis qu'un groupe extrémiste palestinien s'engage à « exécuter » Salman Rushdie

### Le Vatican critique « la part d'irrévérence et de blasphème » contenue dans le livre de l'écrivain britannique

Trois semaines après l'appel au meurtre fancé par l'imam Khoneiny contre Salman Rushdie, l'auteur des Versets satuniques, l'affaire continue un peu partout dans le monde de provoquer de nombreuses prises de posi-tion et des manifestations, le plus sou-vent hostiles à la publication de La plus notable des réactions du

rubrique non signée parue samedi 4 mars, l'Osservatore Romano, quoti-dien officiel du Saint Siège, critique « la part d'irrévérence et de blasphème - contenue dans le livre de Rushdie, en exprimant sa - solidarité envers ceux qui se sont sentis blessés dans leur dignité de croyant « Si l'ouvrage, ajoute le journal, n'est pas à proprement dit un blasphème, il constitue une distorsion gratuite (...). Il est difficile de connaître les intentions réelles qui ont inspiré Rushdie, mais il est certain que son roman a offense des millions de fidèles. » Le quotidien appelle néanmoins les musulmans à « abandonner les attitudes de haine qui offensent Dieu et les principes de la morole - en soulignant que - le caractère sacré de la conscience religieuse ne peut prévaloir sur le caractère sacré de la vie

Dimanche, une organisation palesti-menne a pris pour la première fois position dans l'affaire Rushdie en

#### Le silence calculé de l'ONU

GENÈVE

de notre correspondante

A l'ONU, l'affaire Rushdie ne fera l'objet d'aucune condamnation ni même d'aucune résolution et ne figurera même pas au chapitre de l'Iran. Les représentants des démoleur modération. En outre, pen d'organisations non gouvernemen-tales (ONG) se sont élevées contre les menaces de mort proférées par Téhéran. Les délégués veulent éviter de compromettre le résultat du vote sur la résolution condamnant la politique de l'Iran pour ses violations des droits de l'homme. Ce texte a de grandes chances de recueillir les voix - ou tout au moins d'arracher l'abstention - des délégués arabes qui ne portent pas l'imam Khomeiny dans leur cœur. Encore faut-il que leur sensibilité islamique soit ménagée. D'où le désir d'« oublier »

 Madonna «irrespectueuse»
anvers la religion catholique. — Un clip de la chanteuse américaine Madonna, destiné à la promotion de son demier album *Like a Prayer*, vient d'être retiré de la circulation en Italie, en reison de scènes irrespectueuses... pour la religion catholique. Dans un commu-niqué diffusé samedi 4 mars, à New-York, la maison de disques de la chan-teuse, Warner Brothers, et la télévision protingue la télégan out indice de avision nationale italienne ont indiqué « *vouloi*s eviter de nouvelles controverses ». Le clip, qui a déjà été diffusé aux Etats-Unis, devait sortir en Italie mardi 8 mars. Il contient des « scànes reli-gieuses », dans lesquelles Madonna apparaît avec des stigmates aux mains. On y voit également la chanteuse caresser un homme habillé en prêtre ou encore embrasser le pied nu d'une statue dans un lieu de culte, - (AP).

Afghanistan

et de carburant

arrive à Kaboul

serait dû à ce marché.

Un convoi de vivres

Un convoi de quelque six cents camions transportant des vivres et

du carburant en provenance d'URSS

à la suite d'un accord conclu entre

des résistants et le gouvernement

De source afghane autorisée à

Kaboul, on affirme que cet accord a

été conclu avec le commandant Mas-

soud et lui garantirait vivres, terres et

andrais contre le libre passage du

convoi. L'arrêt des bombardements contre Kaboul depuis douze jours

Néanmoins, quinze camions d'un

deuxième convoi ont été incendiés

dimanche par des missiles sol-sol tirés par les résistants dans la région de Karabagh-Karazmir, au nord de la capitale, a indiqué Radio-Kaboul.

Le président Najibulian a proposé,

dans un entretien télévisé samedi,

que les Nations unies organisent un

pont aérien pour transporter à Kaboul

les stocks entassés à la frontière

soviétique « en tant que contribution de l'URSS au programe d'aide de

l'ONU en Afghanistan s. - (Reuter,

A TRAVERS LE MONDE

Colombie

Grave tension

d'un dirigeant

de la gauche

après l'assassinat

L'armée patrouille dans les rues

de Bogota depuis la nuit d'émeute qui a suivi l'assassinat de José Ante-

Pour le gouvernement de M. Virgilio Barco, ce crime vise à contrer les c intentions de paix a démontrées

par le dialogue actuellement en cours à Mexico entre le représentant per-

sonnel du chef de l'État, M. Rafae Pardo, et le M 19, l'un des principaus

groupes de guérilla colombienne. Les

pourpariers ont été suspendus sitôt après l'attentat, mais ils ont repris

quelques heures plus tard. Ils ont abouti à la décision de tenir prochai-

nement une « table ronde », en Colombie même, entre la gouverne-ment, les trois partis représentés au

Parlement et le M 19. Le représen-tant du M 19 à Mexico, le numéro deux du mouvement, M. Antonio

Wolf Navarro, a lancé un appel à la demi-douzaine d'autres organisations

de guérilla actives dans le pays pour

qu'elles se joignent aux négo — (AFP, UPI.)

nelles, libérale et conservatrice.

s'engageant à tuer l'écrivain britanni-que. Dans un communiqué publié à Damas, M. Ahmad Jibril, chef du Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général, a annoncé qu'il « mettrait à exécution la sentence de l'imam à l'encontre de Rushdie, où qu'il se trouve, pour défendre l'islam et son prophète ... Selon le FPLP-CG, les Versets sataniques s'inscrivent dans le cadre - des complots incessants de l'athèisme et des athées contre le Coran et le pro-

■ A Londres, les dirigeants britanmiques restent sur leurs positions tout en prônant l'apaisement. Participant à une conférence du Parti conservateur, le ministre de l'intérieur, M. Douglas Hard, a lancé un appel au calme, tout en reconnaissant « la peine et l'insulte ressenties » par les musulmans, comme l'avaient fait avant bui le secré taire du Foreign Office, sir Geoffrey Howe, et M= Thatcher elle-même, qui avaient tous deux qualifié le livre d'e offensant ». Toutefois, M. Hurd a démenti que la Grande-Bretagne ait l'intention de - làcher - Rushdie; - Il n'y a pas de vacillation, 2-t-il dit. Pour l'amour du ciel, laissons les choses se calmer. » Dans les rues de Derby, une ville du centre de l'Angleterre, le livre controversé a une nouvelle fois samedi été brûlé à l'issue d'une manifestation

#### La Fédération protestante de France prend position

Le conseil de la Fédération protestante de France exprime, dans une déclaration rendue publique, lundi 6 mars, son - inquiétude face au dévoiement d'une autorité religieuse incitant publiquement à la haine et au meurtre pour venger ce qui est considéré comme un sacrilège ». La Fédération entend souligner sa - solidarité . envers les musulmans qui - sont blessés dans leur attachement au prophète Mahomet par l'image présentée dans l'ouvrage de Rushdie ».

« La séparation entre l'Eglise et l'Etat, écrit encore le conseil, a donné la liberté de croire ou de ne pas croire et celle d'exprimer des convictions. Il n'appartient pas à l'Etat de les réprimer. Cette société plurielle est la condition de liberté aussi (...). Nous demandons aux musulmans d'accepter la pluralité des convictions et des religions qui existe dans notre pays. Celle-ci implique la possibilité de contester la religion. Pour nous le prophète Mahomet fait aussi partie de l'histoire et peut être aussi l'objet d'interprétations divergentes.

» Nous supplions les membres des communautés musulmanes de France, conclut la Fédération protestante de France, de ne pas réagit par la violence au livre de Rushdie. Qu'ils n'y voient pas seulement un scandale ou une blessure de leur foi, mais l'occasion de proclamer sereinement l'image qu'ils se font du prophète Mahomet et la manière dont cette image imprègne leur

L'affaire Rushdie a-t-elle fait capo-ter un accord entre la Grande-Bretagne et l'Iran sur la libération d'un ou plusieurs otages britanniques détenus au Liban? C'est ce qu'affirment le Times de Londres et l'hebdomaire américain Newsweek. Selon Newsweek, un accord était imminent qui aurait abouti à l'élargissement des trois otages, l'émissaire anglican Terry Waite, l'enseignant Brian Keenan et le cameraman John McCarthy. Un émissaire iranien, précise Newsweek, était attendu à Londres pour conclure l'accord le jour même de l'appel au meurtre de l'iman Khomeiny. Cela expliquerait la relative modération de la réaction britannique à la sentence du chef de la révolution islamique. Citant des informations concordantes le Times indique que les tractations irano-britanniques portaient aussi sur la libération de l'homme d'affaires

• A Téhéran, les réactions à l'affaire continuent d'être contradietoires. Tout en jugeant • positifs • les propos tenus par les dirigeants britanniques ces derniers jours, l'Iran souligne que seules des excuses de Londres en bonne et due forme le feraient revenir sur sa décision de rompre ses rela-tions diplomatiques avec la Grandebots diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Selon l'agence officielle Irna, - critiquer les Versets sataniques ne suffit pas -. Un porte-parole du ministère des affaires étrangères, cité par l'agence, affirme d'ailleurs que l'Iran n'a jamais demandé à Londres de discuter de l'affaire Rushdie, car de

anglais détenu en Iran, M. Roger Coo-

tels pourparlers seraient - inutiles ». Le président du Parlement iranien, M. Rafsanjani, a en samedi des propos très durs pour l'Occident. Pour lui, l'affaire Rushdie illustre « l'affrontement direct entre la culture occidentale et la charia (la loi islamique) ». Il a mis en garde contre la publication du livre de Rushdie, affirmant que les pays qui ne le retireront pas du marché affronteront des problèmes plus

#### M. Rocard: < une incitation au meurtre »

· A Paris, le premier ministre, M. Michel Rocard, a qualifié l'appel de l'imam Khomeny d'e incitation au meurire ». Il a affirmé être animé, dans cette affaire, de « trois senti-ments ». Tout d'abord, « l'appel à l'assassinat et au meurtre est une honte et un scandale -. Ensuite, - la liberté de presse, d'écriture et de pensée est totale au regard des droits de l'homme dans les sociétés démocratiques ». Enfin, a-t-il ajouté, » je peux fondement à acte public de ma part à propos des gens qui offensent ou égratignent d'autres, soit par maladresse, soit lucidement =.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Pierre Mauroy, a dénoncé, quant à lui, le « caractère intolérable de l'affaire Rushdie : intolérable cette condamnation à mort, intolérable cet appel au meurtre lancé à Paris, intolérables aussi ces amalgames entre une religion et la trahison même de cette religion, intolérable enfin ces éditions entravées, ces spectacles tronqués, ces films ignorés .

n'y ait pas eu assez de sévérité après la manifestation parisienne d'il y a huit jours contre Rushdie.

Un sondage IFOP-le Journal du dimanche en date du 5 mars indique que 66 % des Français se déclarent favorables à la publication en Françe des Versets saturiques et que 74 % estiment que l'intégrisme religieux constitue un danger mondial.

 A Padoue, un incendie criminel. a partiellement détruit une librairie appartenant à l'éditeur en Italie du

• A Ravenne, un groupe s'intitu-lant • les gardiens de la révolution » a menacé de détruire un monument en l'honneur du poète Dante parce que celui-ci-avait, dans la Divine Comédie. représenté Mahomet dans le neuvièm cercle de l'Enfer.

• A Tunis, nous indique notre correspondant Michel Deuré, la Ligue tunisienne des droits de l'homme dénoncé avec vigueur les autodafés du livre de Rushdie, tout en reconnaissant que son - caractère sacrilège - pouvait - heurter profondément - les sentiments des croyants. - (AFP, AP.

#### Adjani à la barre

Alors qu'elle recevait à Paris le césar de la meilleure actrice pour son rôle dans Camille Claudel lors de la quatorzième Nuit des césars, le samedi 4 mars, la profité de la tribune qu'on lui offrait pour clamer son soutien à Salman Rushdie. « Parce que l'on crovait révolues l'exclusion à mort, permettez-moi de vous lire un passage, quelques lignes d'un texte. » Et l'actrice a lu le texte suivant extrait des Versets

« Question : quel est le contraire de la foi ? Pas l'incrédulité. Trop catégorique. Certain, fermé, en soi une sorte de foi, le doute. La condition humaine. Mais qu'elle est la condition de l'ange ? A michemin entre Dieu et homosapiens, ont-ils iamais douté ? un jour, ils se sont cachés sous le trône, en osent poser les questions. Est-ce juste, ne pourrait-on pas en discuter ? Fin de la revendication, on remet les auréoles et au boulot ! Les Fais-en des instruments et ils ioueront de la musique à la harpe. Les êtres humains sont plus corraces, ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pen-dent qu'ils s'endorment, qu'estce qui se passe derrière les quinquets fermés ? Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, ne pas se soumettre,

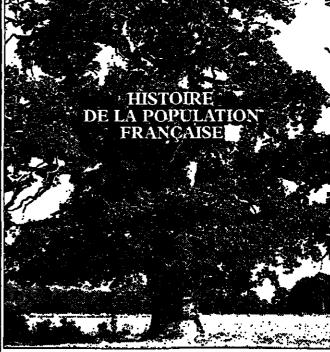

Sous la direction de Jacques Dupâquier

Histoire des identités, des destins, histoire des différences, l'Histoire de la Population Française est la rencontre d'une Nation avec son peuple.

#### quera, membre du bureau politique de l'Union patriotique (UP), seul parti de gauche existant en Colombie aux côtés des deux formations tradition-

Tome 1. Des origines à la Renaissance. 592 pages - 390 F. Tome 2. De la Renaissance à 1789, 608 pages - 390 R.

Tome 3. De 1789 à 1914, 560 pages - 390 R.

Tome 4. De 1914 à nos jours, 600 pages - 390 R.

Tome 4. De 1914 à nos jours, 600 pages - 390 R.

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

NEW-DEHLI de notre correspondant

18

Après le bâton la carotte : telle semble être la philosophie du plan de paix pour le Pendjab que le premier ministre indien a annoncé vendredi 3 mars au Parlement. Libération des «détenus de Jodhpur», levée des restrictions qui empèschaient jusque-là les étrangers de se rendre au Pendjab et annulation des pouvoirs d'exception pour lutter contre les terroristes sikhs : ce plan en trois volets s'accompagne, du moins M. Rajiv Gandhi l'a-t-il promis, d'initiatives politiques. Le gouvernement organisera en mai prochain des élections locales (panchayats) dont la date a été reportée Après le bâton la carotte : telle chayats | dont la date a été reportée sieurs reprises.

M. Gandhi a cependant rendu hommage à l'attitude des deux partis communistes indiens, qui, dans la crise du Pendjab, ont, selon lui, été les seuls à condamner sans ambiguite les «Jous du Khalistan» (la patrie mythique des extrémistes sikhs). Dans l'ensemble, la presse et la classe politique indiennes, ainsi que les chefs de la communauté sikh, se félicitent de ce plan de paix, notamment de la libération des détenus de Jodhpur emprisonnés depuis l'opération « Blue Star» de juin 1984. iuin 1984.

Sur les 360 détenus de Jodhpur, 168 restaient emprisonnés dans l'attente d'un jugement. Beaucoup d'entre eux n'ont rien ou pas grand-chose à se reprocher. M. Gandhi le

• Crise au Bihar. - Le gouvernement de l'Etat de Bihar (est de l'Inde), contrôlé parle Parti du Congrès-I du premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi a démissionné samedi 4 mars, a indiqué l'agence indienne de presse PTI. Les démis-sions ont été remises à M. Gandhi par le chef de ce gouvernement, M. Bhagwat Jha Azad, qui avait fait l'objet de vives critiques de la part de membres de son cabinet et de députés du Parti du Congrès-i. Le clan des adversaires de M. Azad était dirigé par l'ancien chef du gouvernement du Bihar, Jagannath Mishram. — (AFP.)

• Alcool frelaté : 106 morts. --Cent six personnes ont trouvé la

NEW-DELHI

en Asie du Sud

de notre correspondant

reconnaît d'ailleurs, puisqu'il indi-que que - tous - les détenus seront libérés, sauf ceux contre lesquels existent des « charges spécifiques ». La libération des détenus de Jodhpur (leurs conditions de détention, d'après des témoignages, étaient effroyables) était réclamée depuis

bien longtemps par les chefs les plus modérés de la communauté sikh. La levée des mesures donnant les leins pouvoirs aux forces de l'ordre, qui se sont rendues coupables d'innombrables « bavures », est également de nature à décrisper l'atmosphère au Pendjab, M. Gandhi a raison lorsqu'il explique que les groupes extrémistes n'ont pratique-ment plus aucun soutien dans la population et qu'il faut dorénavant les traiter comme de simples crimi-nels. Il ne semble pas être question, pour le gouvernement, de renoncer à l'arme constitutionnelle dont il s'était doté le 15 mars 1988 : la possibilité d'instaurer l'état d'urgence sur tout ou partie du Pendjab.

D'autre part, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de renoncer l'administration directe du Pendjab par le gouvernement central, seule mesure qui pourrait en faire un Etat comme les autres ». Les chefs politiques des sikhs n'ont plus d'auto-rité. Enfin, les assassinats commis par les terroristes se poursuivent à un rythme soutenu (en moyenne neuf meurtres chaque jour en 1988 contre trois en 1987).

LAURENT ZECCHINI.

mort et une centaine d'autres au moins ont été hospitalisées, certaines dans un état critique, après avoir consommé de l'alcool frelaté à Baroda, dans le Gujerat – seul Etat indien où la consommation d'alcool est totalement prohibée, - selon un bilan publié dimanche 5 mars par l'agence PTI. - (AFP.)

• INDE: quarante-cinq morts dans un incendie. - Un incendie. vendredi 3 mars, à Jamshedpur (est de l'Inde), dans la plus grande aciérie de l'Inde, a fait quarante-cinq morts, selon un bilan publié dimanche par l'agence indienne de presse PTI. Une rantaine de personnes se trouvent, en outre, entre la vie et la mort, a ajouté l'agence. - (AFP.)

contre les rebelles tamouls vent vivre en paix avec les Cingha-lais ».

#### L'Inde n'est pas pressée

que les troupes indiennes quitteront l'île lorsque le chef de l'Etat sera convaincu de l'efficacité des forces de police du Conseil de gouverne-

L'Inde, pour sa part, ne semble pas pressée de retirer son contingent militaire, malgré les pertes s'élevant à sept cent quatre-vingt-quatre sol-dats tués à la date du 20 février.

nt de la nouvelle province du

Une cinquantaine de militants du Lors des élections législatives du LTTE (Tigres libérateurs de 15 février dernier, les soldats de New-Delhi avaient concentré leurs l'Eelam tamoul) ainsi que huit sol-dats de la force indienne de « main-tien de la paix » ont été tués, depuis le vendredi 3 mars, dans l'est de Sriopérations autour des villes afin de faciliter le déroulement du scrutin. Il y avait cependant eu près de neuf Lanka. Les troupes indiennes ont lancé une opération de grande envercents victimes dans les cinq semaines précédant le scrutin. M. Premadasa, chef de l'Etat élu le 19 décembre 1988, avait indiqué qu'il demanderait le départ des gure sur la côte Est, pour prendre d'assaut trois camps de Tigres Jeudi, le gouvernement de troupes indiennes (revendication commune aux extrémistes cingha-Colombo avait annoncé que les sol-dats indiens et sri-lankais se livrelais du JVP et aux Tigres tamouls). Il est revenu depuis sur cette position: le ministre sri-lankais de la défense, M. Wijeratne, a expliqué

SRI-LANKA

Offensive indienne

raient dorénavant à des patrouilles communes dans la région de Batticaloa (côte Est) à la suite du massacre, quelques jours plus tôt, de trente-sept civils cinghalais. A Madras (Etat indien du Tamil Nadu) un parlementaire du Partirégionaliste DMK, M. Gopalaswami, de retour d'un voyage de quatre semaines avec les Tigres remaines a indient que leur chef tamonis, a indiqué que leur chef Velupillai Prabhakaran lui avait réassirmé que « l'Eelam (l'Etat tamoul indépendant) n'est pas négociable [et que] les Tamouls ne peu-

 JAPON : attentat manqué d'extrême droite contre M. Takeshita. - Deux extrémistes de droite ont tenté de pénétrer à bord d'un camion chargé de fûts de pétrole à l'intérieur de la résidence officielle du premier ministre japonais. Le véhicule s'est écrasé contre le mur d'enceinte sans exploser. La police a arrêté les terroristes, membres de la « Lique de démolition du système YP (Yalta-Posdem) », qui réclame l'amendement de la Constitution. Les dégêts sont peu importants. M. Takeshita ne se trouvait pas chez lui au mome l'incident. — (Reuter, AFP.)

 Naufrage au Bangladesh sieurs dizaines de victimes. -Un car-ferry, qui transportait deux cents personnes à son bord alors que sa capacité normale n'était que misc en application intégrale. Rien de quatre-vingt-cinq passagers, a n'est encore définitivement réglé et chaviré samedi 4 mars sur le fleuve Kancha, provoquant la novade de vingt personnes au moins. Une centaine de personnes ont été portées disparues dans les courants de ce fleuve situé à 136 kilomètres au sud de Dacca, dans le sud du pays.

- (Publicité) -**IRAK-IRAN:** 

LES CRÉNEAUX PORTEURS Moissen Tourni, expert en développe-ment auprès de la Banque mondiale, ré-vèle les ambitieux projets de dés choppement que Bagdad et Téhéran metten

Dans le numéro de mars d'Arabies en kiosques et en librairles 78, rue Jouillruy, 75017 Paris Tél 46.22.34.14



ne: 46,33.81.23 / 43.29.03.71

### **Afrique**

ALGÉRIE: par souci d'apolitisme

### L'armée se retire du comité central du FLN

de notre correspondant

Après avoir participé directement à la gestion des affaires pendant plus d'un quart de siècle, l'armée algérienne ne fera plus de politique. Ainsi en ont — apparemment — décidé les militaires qui ont dent de la République, chef suprême des armées, de décharger de leurs fonctions les représentants de l'Armée nationale populaire (ANP) au comité central du FLN. Le chef de l'Etat, qui est encore pré-sident du Front de libération national, a reçu en audience les généraux Moustafa Chelloufi, secrétaire général du ministère de la défense, Khaled Nezzar, chef d'état-major, Mohamed Attailia, inspecteur géné-ral de l'ANP, et le colonel Yahia

Rahal, directeur central du commissariat politique de l'ANP. A la fin de l'entretien, le colonel Rahal a déclaré, selon l'agence offi-

semaines, lui avait demandé de for-

mer un gouvernement de coalition

nationale axé sur la recherche de la

paix dans le Sud, M. Sadek

El Mahdi a préséré se soumettre

plutôt que se démettre ainsi qu'il

l'avait fait savoir il y a quelques

Au cours d'une conférence de

presse tenue dimanche 5 février au

iège du gouvernement. M. Sadek

El Mahdi a précisé qu'il renonçait à

mettre sa menace de démissionner à

exécution - après avoir obtenu

l'assurance des forces armées et des

syndicats qu'ils restaient attachés

au système démocratique et à la

légalité et qu'ils voulaient défendre la démocratie ». Il a ajouté qu'il

 allait former un nouveau gouvertement élargi qui aurait pour táche

prioritaire de parvenir à une paix »

La belle assurance affichée par le

premier ministre dissimule mai le

fait que son pouvoir est déjà entamé.

Il a dû accepter les « recommanda-tions » des militaires et a apparem-

ment lâché son allié, le Front natio-

nal islamique, avec lequel il avait

tout récemment encore formé un

gouvernement homogène, sur la base d'un programme essentielle-

ment fondé sur la poursuite de la

guerre dans le Sud et l'imposition de

la charia (la loi islamique) dans

toute sa rigueur. Le Front islamique

a, en esset, resusé d'entériner le pro-gramme élaboré samedi par l'ensem-ble des partis et syndicats soudanais

et qui comprend les grandes lignes directrices que le nouveau cabinet

de M. Sadek El Mahdi devra respec-

Ce programme prévoit l'accepta-

tion de l'accord de paix conclu le 17 novembre dernier à Addis-Abeba

entre le Parti unioniste démocrati-

que (PUD), de M. Mohamed

Osman El Mirghani, et les maqui-sards sudistes du colonel John Garang. M. Sadek El Mahdi avait à

l'époque refusé d'avaliser l'accord d'Addis-Abéba sous la pression de

son beau-frère, M. Hassan El Tou-rabi, le chef du FNI, qui l'avait qua-

Le FNI reproche au nouveau pro-

gramme élaboré samedi de ne pas évoquer le problème de la charia, dont il entend toujours assurer la

moyen de maintenir au sein du nou-

dans le sud du pays.

iours.

cielle APS, que l'ANP saluait « dans cette phase d'évolution politique, économique et sociale la volonté exprimée le 23 sévrier par les citovens en adoptant la nouvelle constitution - (le Monde du 25 février). L'armée ne saurait - s'impliquer dans le jeu complexe des tendances -, a-t-il ajouté, car · elle se doit, en tant que force au service du seul pouvoir légal, de conserver intacte l'unité de ses rangs et la discipline de son engage-

Dans un commentaire publié dimanche, l'officieux El Moudjahid, quotidien national en langue française, souligne la • décision unanime des officiers supérieurs. membres du comité central du FLN », qui signifie « à quel point l'ANP adhère pleinement au pro-cessus de démocratisation profonde - que vit l'Algérie.

La Constitution, qui consacre le multipartisme, dans son article 40 reconnaissant le « droit de créer des

« Marginalisation »

Si le grand perdant de cette quin-

zaine dramatique semble être, pour

l'instant, M. Hassan El Tourabi, le

grand gagnant est incontestable-ment M. Mohamed Osman El Mir-

ghani dont le parti devra recouvrer

non seulement les postes ministériels

importants qu'il occupait avant d'être contraint à quitter le gouver-

nement fin décembre, mais égale-

ment la place qui lui revient dans la

vie politique soudanaise, après une longue période de «marginalisa-tion» imposée par son premier

En ce qui concerne M. Sadek El

mais a perdu la face, ce qui n'est pas négligeable au Soudan. Il dispose

le parti Oumma, fortement struc-turé, contrairement au PUD de

M. Mirghani divisé en nombreuses

tendances. Un autre facteur qu

plaide en faveur de M. Sadek El Mahdi est l'absence de toute solu-

tion raisonnable autre que son main-

tien. Il est maintenant certain que les militaires, qui viennent de lui

arracher une partie de son pouvoir,

demeurent respectueux de la Consti-

tution et ne feront rien pour prendre

Tout décendra en définitive des

pourparlers de paix qui devront

s'engager avec le colonel Garang, une fois terminé le long processus de

restructuration du pouvoir à Khar-toum. Le chef de la rébellion, qui

vient de remporter un nouveau

succès militaire en capturant le poste de Nimulé dans la province de

l'Equatoria, n'a aucune confiance en

M. Sadek El Mahdi et ce dernier le

lui rend bien. L'impasse risque donc

JEAN GUEYRAS.

le pouvoir

cependant de nombreux atouts dont

**SOUDAN** 

M. Sadek El Mahdi préfère

se soumettre que se démettre

La crise du régime au Soudan, a d'adopter une attitude d'extrême été ajournée. Mis au pied du mur par l'armée qui, il y a deux

associations à caractère politique », place l'armée dans son nouveau cadre républicain. Le texte fondamental de l'Etat algérien réservait, dans son ancienne version, un chapitre entier à l'ANP, « bouclier de la révolution » chargé de participer « au développement du pays et à l'édification du socialisme ». L'armée n'est plus politiquement engagée, elle retrouve ses seules missions militaires de défense de la nation, dans un seul article du nouveau texte, partie intégrante du chapitre sur l'Etat.

#### Une mutation déjà amorcée

si y a longtemps que la mutation était engagée. Le président Chadli, en nommant sa première promotion de généraux, le 1<sup>st</sup> novembre 1984, à l'occasion du trentième anniversaire du déclenchement de l'insurection armée, avait enfoncé un coin dans l'appareil militaire, considéré à juste titre comme l'un des pôles princi-paux du pouvoir. La volonté de transformer l'appareil en armée conventionnelle apparaissait déjà clairement. Jusqu'à ce moment-là, la haute hiérarchie militaire était incarnée par le chef de l'Etat, chef suprême des armées, titulaire du porteseuille de la désense, par le secrétaire général du ministère et des grandes directions de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Sur le terrain, les régions militaires occu-paient des territoires dévolus précédemment aux wilayas de la guerre d'indépendance.

En créant un état-major et en découpant de nouvelles régions mili-taires pour rééquilibrer territorialement le poid respectif de chacune des six régions, M. Chadli instituait entre sa fonction et les chefs de région un lien précis et incondition-

nel qui dépouillait ceux-ci d'une grande partie de leur autonomie. Le général Moustala Benloucif, premier ches d'état-major de l'ANP. mettait en place, en 1985, les commandements autonomes des forces aériennes et navales et, en 1986, quelques mois avant son limogeage (le Monde du 25 novembre 1986), le commandement des forces terres-

La création de ces trois forces, auxquelles il convient d'ajouter aujourd'hui la gendarmerie et la désense aérienne du territoire (DAT) allait, en quelque sorte, être fatale au général Benloucif, qui pensait pouvoir mener à bien la restructuration de l'armée tout en remplacant de vieux officiers supérieurs par de jeunes technocrates. Les anciens, tirant leur légitimité de la guerre de libération, obtensient la tête de Benloucif, en échange de leur soutien à la politique d'ouver-ture et de libéralisation que le chef de l'Etat s'efforçait de mener.

Profitant des créations de postes et des remaniements successifs de la hiérarchie militaire, M. Chadli a patiemment écarté certains officiers supérieurs et favorisé l'ascension de jeunes officiers sans légitimité historique, des militaires professionnels. Les rôles sont maintenant répartis. Les forces sont commandées par des généraux, les régions militaires par

Les chefs de région militaire répondent au chef d'état-major et organisent, surtout au plan matériel. leur territoire tandis que chaque corps obéit au commandement dont il dépend, et non plus au chef de région, qui a décidément perdu beaucoup de son ancienne puis-

FRÉDÉRIC FRITSCHER.

### Le Monde

7. RUE DES ITALIENS. 75427 PARIS CEDEX 09

Tél. : (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Edité par la SARL le Monde Gérant :

Anciens directeurs :

ubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social:

620 000 F Principaux associés de la société : Société civile - Les Rédacteurs du *Monde* » Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises.

MM. André Fontaine, géran et Hubert Beuve-Méry, fondate Administrateur général : Bernard Wouts, Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef :

Le Monde 5, rue de Monttessuy, 75067 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Tèlex MONDPUB 206 136 F

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

1907

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde su (1) 42-47-99-61.

**ABONNEMENTS** BP 50709 75422 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-98-72 **AUTRES PAYS** FRANCE BENELUX SUISSE 3 <u>mels .....</u> 365 F 399 F 799 F

6 <u>mois</u> ..... 762 F 972 F 1 400 F 9 mois ..... 1 030 F 1 089 F 1 404 F 2 040 F 1 300 F 1 380 F 2 650 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

tél.: 05-04-03-21 (numéro vert) ent d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à for-demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande

PORTAGE: pour tous renseignements

### BULLETIN D'ABONNEMENT

| Durée choisle : 3 mois 🔲                | 6-mois 🛚 | 9 mois 🗀   | 1 an C |
|-----------------------------------------|----------|------------|--------|
| Nom:                                    | Préno    | o :        |        |
| Adresse :                               | <u> </u> | ·          |        |
|                                         | Code     | postal : _ |        |
| Localité :                              |          | Pays :     |        |
| Veuillez avoir l'obligeance d'écrire to |          | _          |        |
|                                         |          |            |        |

(Publicité) Vous cherchez à vendre ou à acheter une boutique, un local commercial, une alimentation, un café, une librairie ou tout autre commerce

C'EST DANS LE JOURNAL SPÉCIALISÉ L'LES ANNONCES" que vous trouveret tous les lundis les toutes dernières affaires En vente partout 6,20 F et 36, rue de Malte, 75011 PARIS. TEL: (1) 48.05.30.30

lisié de - capitulation humiliante -, probablement parce qu'il prévoyait le « gel » de la charia, dont il prône farouchement l'appli-

• SÉNÉGAL : le parti gouver nemental remet ses grandes déci-sions à plus tard. — Réuni en congrès extraordinaire les 4 et 5 mars, le Parti socialiste sénégalais a décidé de tenir un nouveau congrès au début de 1990. En attendant, les instances de base du parti restent en place. Un comité exécutif, qui comprend notamment M. Jean Collin, ministre d'Etat et secrétaire général de la présidence de la République, est chargé de conduire le processus de « rénovation et d'ouverture » nécessaire, sous la conduite du président Diouf. - (AFP.)

on n'exclut pas à Khartoum la possibilité que l'habile manœuvrier qu'est M. Sadek El Mahdi trouve un RECTIFICATIF. - Les détournements de fonds opérés au sein de la Croix-Rouge sénégalaise s'élèvent veau gouvernement le Front islamià plus de 10 millions de francs et non que, dont il partage la plupart des thèses notamment en ce qui 100 millions de francs comme il a été écrit par erreur dans nos édi concerne la charia et la nécessité i datées 5-6 mars.

ABONNEZ-VOUS RÉABONNEZ-VOUS

LE MONDE ET SES PUBLICATIONS

Gérez vos abonnements sur minitel 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

**ABONNEMENTS 36.15 LEMONDE** 

The little mental pertains. silpers centra Inducate p Vior



Voici le panier moyen de la ménagère que nous préparent certains distributeurs et leurs supers centrales d'achat européennes : Indigeste pour les consommateurs. Mortel pour les PME.



Si l'on n'y prend garde, l'Europe de la grande distribution risque d'avoir un drôle de goût. OPA, fusions, super centrales d'achat, entre industriels et distributeurs les concentrations vont bon train. A croire que certains confondent marché unique et entreprise unique. Pour les Centres Leclerc la seule réponse à ces concentrations industrielles c'est de maintenir la diversité de l'offre en sélectionnant les meilleurs produits de chaque terroir, offrantainsià des centaines de PME régionales l'opportunité d'entrer dans la cour des grands, aujourd'hui en France et demain en Europe. Pour les Centres Leclerc le Marché Commun Européen passe par l'Europe des régions.



té central du FLN

Two makes are

Name of the second of the seco

Mark State 1

Harman Anderson

Branch de waren

Control de variante

Control de varian

P. W.

LES ANNO

18

#### **VENEZUELA**: avant une répression aveugle

### Les pillages ont suivi une intense spéculation

Les autorités vénézuélie ont décidé de maintenir « jusqu'à nouvel ordre » le couvre-feu de 20 heures à 5 beures à Caracas et dans deux villes de province, Maracay et Valencia, à la suite des troubles qui ont provoqué depuis lundi 27 février la mort de deux cent quarante-six personnes, selon les décomptes de l'armée. sition conteste ce bilan : selon M. Teodore Petkoff, député et ancien candidat à la ésidence du Mouvement vers le socialisme, le nombre des morts est proche de cinq cents.

CARACAS de notre envoyé spécial

La Vega est une véritable ville dans la ville, au sud-ouest de Caracas: plus de trois cent mille habitants, pour la plupart au-dessous du seuil de pauvreté. Ils sont sous le choc de la semaine de viozuela. Plus de virigi-cinq per-sonnes ont été tuées à La Vega. Camelita, un mendiant que tout le monde connaissait, a été abattu sans sommation , raconte ainsi Pedro, un jeune du quartier. Selon Yahin Arteaga, militant chrétien membre du groupe culturel Utopia, la DISIP (la police politique) et l'armée ont multiplié ces derniers jours les rafles contre les animateurs de quartier. Toutes les associations sont visées. Le seul tort de trois jésuites espagnols arrêtés, au nom-

bre desquels figure le Père Luis Ugalde, prestigieuse figure d'intel-lectuel et d'ecclésiastique engagé, aurait été de travailler pour « la pro-motion du peuple ». A la suite de l'intervention du cardinal-archevêque de Caracas, les trois prê-tres ont été libérés dimanche. Plusieurs dizaines de responsables étudiants ont également été arrêtés par les forces de l'ordre qui perquisitionnent jour et nuit à la faveur de la suspension des garanties constitu-

 Les mitraillages d'immeubles et de maisons, cette tuerie sans discrimination, ces arrestations sélectives : est-ce à mettre sur le compte de la nervosité des forces de l'ordre? Ou bien cherche-t-on à étousser par la répression l'esprit de rotestation démocratique? -, se demande, comme beaucoup de témoins, Teodoro Petkoff, du Mouvement vers le socialisme (MAS), qui se félicite cependant du « du courage et de l'intelligence politique de Carlos Andres Perez, qui n'a pas cherché à tout mettre sur le dos d'éléments subversifs et étrangers ».

#### La responsabilité des milieux d'affaires

Les victimes innocentes tuées la nuit par des balles perdues dans leur logement se comptent par dizaines. Dans les quartiers les plus « chauds », nombre de l'açades sont criblées d'impacts de balles. - Le gouvernement a profité de la situation pour nettoyer les quartiers connus comme repaires de délin-quants, de trafiquants de drogue ou de voleurs », sonligne un diplomate.

Le centre de La Vega, aux allures de bourgade méditerranéenne, est marqué par l'explosion de violence : dans ce quartier où se côtoient petits employés, ouvriers de la cimenterie voisine et petits commerçants, tontes les boutiques et les restau-rants ont été saccagés, pillés et incendiés. Pon, un Vénézuélien d'origine chinoise, tente d'ouvrir le rideau de fer calciné qui protège son épicerie. « Je ne comprends pas, je suis ruiné », nous déclare-t-il. L'explication est pourtant là : un bombage à la peinture fluorescente qui proclame - Augmentation de prix = pillage populaire. - Les commerçants ont abusé de la situa-

tion. Petits ou gros, ils ont gonflé leurs stocks au cours des derniers mois, attendant la hausse des prix. Cette attitude a provoqué la pénurie de produits aussi essentiels que la farine, le sucre, le café ou l'huile. Rosa Luisa, résidente de La Vega, une femme d'humble apparence, a peur qu'à la faveur de la levée du

couvre-seu et du départ des soldats ceux d'en haut », comme elle désigne les habitants des collines avoisinantes misérables, redescendent piller et voler. Les riches ont également eu très peur au cours de ces journées de folie. L'alerte aura-telle été suffisamment chaude pour que la grande bourgeoisie change accepte de supporter sa part de la politique d'austérité? C'est l'appel que lui a lancé dimanche le président Carlos Andres Perez au cours d'une intervention télévisée. . Cette crise, qui a été une leçon pour tous, peut se transformer en une grande

chance pour le Venezuela si chacun accepte de faire des sacrifices -, a-t-il déclaré. La responsabilité de la bourgeoisie d'affaires dans la genèse de la crise est lourde. Moins de quinze jours avant l'explosion, les familles Cisneros (la plus riche du pays) et Tinoco, à laquelle appar-tient le président de la Banque centrale, auteur du • plan d'austérité » de la mi-février, origine de l'explosion, avaient uni deux de leurs enfants en un • mariage du siècle ». La presse avait insisté sur la débauche de caviar et de champagne au moment où le président Perez (par ailleurs grand ami de la famille Cisneros) annoncait à ses compatriotes

qu'il fallait se serrer la ceinture. Pendant toute l'année 1988 le sys-

change préférentiel à l'importation (14,5 bolivars pour 1 dollar, contre 38 au taux libre) a permis à certains d'acquérir des quantités considérables de marchandises à l'étranger. Ils les ont stockées dans l'attente de la hausse des prix qui suivrait le retour au taux de change unique et la dévaluation du bolivar. Ces manœuvres spéculatives ont gonflé de 3 milliards de dollars (une augmentation de plus d'un tiers par rap-port à l'année précédente) les importations en 1988; elles sont largement responsables de la crise de infromerie qui a contraint le souvernement à solliciter le Fonds monétaire international afin d'obtenir de l'argent frais des banques privées.

JEAN-MICHEL CAROIT. tême très avantageux du taux de

personnes ont défilé samedi 4 mars à • ÉTATS-UNIS : sondage San-Salvador pour exiger une soludéfavorable à M. Tower. - Une majorité d'Américains estime que le Sénat devrait refuser de confirmer M. John Tower au poste de secrétaire à la défense, selon un sondage publié dimanche 5 mars par le Los Angeles Times ; 44 % des personnes interrogées estiment que la nomination de M. Tower ne devrait pas être acceptée ; 35 % sont en faveur de la En outre,ce sondage indique également que 82 % des Américains rejettent l'idée qu'un président des Etats-Unis puisse nommer impunément qui bon lui semble à la tête d'un ministère. -- (AFP.) SALVADOR : manifestation pour la paix. - Environ quinze mille

tion négociée à la guerre civile. Elles répondaient à l'appel de la Commis-sion pour un débat national, qui regroupe une cinquantaine d'organisations syndicales religieuses et humanitaires. Le Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN. extrême gauche armée) a proposé de nouveau l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement du démocratechrétien Napoleon Duarte sur la base de deux revendications : le report de élection présidentielle (prévue pour le 19 mars) au 15 septembre, afin de pouvoir lui-même participer au scrutin, et une réduction des forces amées gouvernementales de CANADA: après son récent échec électoral

#### M. Broadbent quitte la direction du NPD

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD, socialdémocrate), M. Ed Broadbent, vient d'annoncer sa décision d'abandonner la direction de la troisième formation politique du Canada, poste qu'il occupait depuis près de quatorze ans. S'adressant, samedi 4 mars, au conseil fédéral du NPD réuni à Toronto, M. Broadbent a estimé que « le temps est arrivé de choisir un autre homme ou une femme pour faire franchir (au parti) une nouvelle étape ». Une convention pour la désignation d'un nouveau chef du NPD sera organisée en août prochain a Winnipeg (Manitoba).

La démission de M. Ed Broadbent, cinquante-trois ans, était attendue depuis l'échec du NPD aux élections générales du 20 novembre dernier. Alors que les militants avaient pu rêver un moment, pendant la campagne electorale, de remporter la victoire ou au moins de se hisser an rang d'opposition officielle en prenant la deuxième place devant le Parti libéral de M. John Turner, les urnes en avaient décidé autrement, et le Parti conservateur de M. Brian Mulroney s'était brîllamment maintenu au pouvoir en remportant 43 % des voix. Les libéraux, eux, s'adjugeaient 32 % des suffrages, ne laissant qu'un maigre 20 % aux néo-démocrates.

### **Diplomatie**

#### Ouverture des négociations Est-Ouest à Vienne

### La réduction des forces classiques, test de la détente en Europe

(Suite de la première page.)

Car la négociation qui va s'ouvrir. si elle promet d'être longue, technique et complexe, est aussi, par nature, éminemment politique. Elle l'est en tant que test de la détente Est-Ouest : qu'elle s'enlise (comme les négociations dites MBFR auxquelles la France ne participait pas et qui viennent de se saborder après plus de quinze ans de stériles discussions) et les belles paroles de M. Gorbatchev sur l'ouverture à l'ouest ou la « maison commune » européenne sonneront de plus en plus creux.

Elle est politique de façon plus subtile aussi car il ne s'agit pas seu-lement de s'entendre sur des chiffres globaux et sur une parité numérique entre l'Est et l'Ouest. Pour ne citer que quelques exemples, retirer sur l'échiquier curopéen, qui va de l'Atlantique à l'Oural, des chars ou des petits soldats tehèques ou hongrois, cela n'a pas le même effet politique ni le même sens pour l'avenir de l'Europe que de retirer de Tchécoslovaquie ou de Hongrie des chars ou des petits soldats soviétiques qui d'un point de vue strictement stratégique n'ont pas grand-

Retirer des deux Etats allemands trop de forces étrangères, ce serait non seulement remettre en cause un élément fondamental de la doctrine de l'OTAN, mais mettre le doigt dans un engrenage oui déboucherait à terme sur la question - non plus militaire mais politique - du statut de l'Allemagne. N'en retirer à l'inverse pas assez, ce serait pincer une fois de plus deux cordes très sensibles en RFA ces temps-ci : celle de la souveraineté et celle d'une singularité dont elle aspire à se libérer Entrer dans cette négociation dont l'objectif premier est malgré tout la recherche d'une parité entre alliances, c'est au contraire pour la France s'intégrer davantage dans l'OTAN, perdre un peu plus de la singularité à laquelle elle tient, même si le vrai fondement de ce statut spécial est en réalité l'indépendance dans le domaine nucléaire, lequel n'est pas ici en cause.

#### L'insistance de la France

C'est la France, et pour cause. qui, pendam les deux années de discussions préliminaires, a le plus insisté sur les aspects qualitatifs et pas sculement quantitatifs de la négociation qui va s'ouvrir. Elle a bagarré tant et plus face aux États-Unis pour que cette négociation se déroule entre pays souverains et non de bloc à bloc, c'est-à-dire pour qu'elle ne glisse pas vers un tête-àtête américano-soviétique dans lequel les Européens et elle-même n'auraient plus voix au chapitre, Elle a défendu l'idée que la sécurité en Europe ne dépend pas seulement

de facteurs militaires, mais aussi de facteurs politiques et humanitaires, et qu'un lien formel devait être établi entre la négociation militaire à vingt-trois et l'ensemble du processus à trente-cinq de la CSCE, qui traite aussi des droits de l'homme. Elle a sans cesse souligné la double tion, strategique et policiere des forces soviétiques stationnées dans les pays d'Europe centrale.

Dans cette guérilla intraoccidentale, la France a marqué des points et fortement influencé le texte du mandat des négociations. Mais elle a dû aussi en rabattre. A l'heure des choses sérieuses, quand s'ouvrent les négociations, les Américains, de toute évidence, souhaite-raient qu'on cesse de finasser. Notre objectif est d'abolir la menace militaire qui pèse sur nous, pas de déstabiliser l'Europe centrale. Les Soviétiques nous riraient au nez si nous arrivions avec la présentation française » . dit par exemple M. Ledogar, le chef de la déléga-

Le premier déséquilibre qui pèse sur cette négociation est de nature en quelque sorte démocratique : le pacte de Varsovie parlera d'une

dentaux, qui figure d'ailleurs dans

le mandat des négociations, est d'éliminer la capacité du pacte de

Varsovie à lancer des attaques

surprises, donc de faire porter les

réductions dans un premier temps

sur les chars, l'artillerie, les véhi-

cules blindés de transport de

troupes. L'aviation ne serait trai-

tée que dans une phase ultérieure

Les réductions globales.

On souhaite parvenir, pour ces

catégories d'armements terres-

tres, à une réduction globale

significative, parlante pour les

opinions publiques, de l'ordre de

50 % sur l'ensemble de la zone

Les Occidentaux proposent

– chars : 40 000 sur

- véhicules de transport de

– pièces d'artillerie d'au

L'abolition des disparités.

- Ces plafonds doivent être

répartis à égalité entre les deux

alliances. Etant donnée l'énorme

supériorité du pacte de Varsovie

dans ces catégories, celà suppose

de sa part des réductions beau-

coup plus importantes que de la

part de l'OTAN. Pour les chars, le

pacte devrait réduire de 65 % (de

qui va de l'Atlantique à l'Oural.

donc les plafonds suivants :

l'ensemble de la zone :

moins 100 mm : 33 000.

troupes : 55 000 ;

scule voix, tandis qu'une belle cacophonie montera des rangs de l'OTAN, dont la mise au point des propositions de départ des Occidentaux a déjà donné un aperçu.

#### Les intentions soviétiques

L'autre déséquilibre, de fond celui-là et qu'il s'agit d'abolir, est inscrit dans la géographie et dans les chiffres. Le pacte de Varsovie forme une entité géographiquement homogène, il peut mettre en œuvre des renforts massifs ayant à franchir non pas un océan mais quelques centaines de kilomètres. Il dispose, par ailleurs, d'une supériorité numérique massive dans le domaine des armes classiques et des moyens de lancer une offensive-surprise que l'OTAN ne possède pas ni n'aspire à posséder. La particularité de cette négociation est donc, si l'on s'en tient aux termes du mandat (exclusion des forces nucléaires et navales du champ de la négociation, priorité donnée aux forces aériennes), que les Occidentaux sont demandeurs sur tout, parce que les disparités

Les principales propositions occidentales

57 300 à 20 000) ou, si l'on tient

compte des retraits annoncés uni-

latéralement ces demiers mois, de 56 % (de 45 300 à 20 000),

tandis que l'OTAN ne réduirait

que de 10 % (22 200 à 20 000)

si l'on inclut les réserves. Pour

l'artillerie lourde, le pacte devrait

réduire de près de 65 % (de 46 180 pièces à 16 500) ou, si

unilatérales annoncées, de

55.5 %, tandis que l'OTAN ne

diminuerait que d'â peine 5 % (de

17 300 à 16 500). L'effort de

réduction demandé à l'est serait

écalement besucoup plus impor-

tant pour les véhicules blindés

L'Idée de suffisance.

Aucun pays, estime l'OTAN, na

doit détenir dans chaque catégo-

ne plus de 30 % du total détenu

par les deux alliances, soit plus de

12 000 chars, 9 900 pièces

d'artillerie lourde, 16 500 trans-

Celà vise évidemment l'URSS.

qui dispose actuellement par

exemple de plus de la moitié du

total en Europe des chars ou véhi-

nationales et forces étrangères

stationnées. - Aucun pays, estime l'OTAN, ne devrait sta-

tionner dans des pays étrangers

alliés plus de 20 % des forces

Le rapport entre forces

ports de troupes blindés.

cules blindés

l'on tient compte des réduction

sont, pour toutes les catégories d'armes ou presque, en faveur du pacte de Varsovie et admises par lui, Non sculement elles sont admises,

mais elles sont soulienées. Comme pour commencer d'y remédier sans à la sin de l'année dernière des réductions unilatérales des forces soviétiques stationnées en Europe centrale et dans la partie occidentale de l'Union soviétique. Quelques semaines plus tard, Moscou publiait ses données des forces en présence en attribuant au pacte de Varsovie plus de chars que ce dont le créditaient les évaluations occidentales.

Tout cela va dans le bon sens. diront les optimistes qui verront là la volonté de Moscou de s'engager sérieusement dans la négociation Les sceptiques trouveront, en revanche, que c'est trop beau pour être honnête et qu'il doit y avoir du côté soviétique une stratégie moins docile qu'il n'y paraît.

On ne peut écarter l'hypothèse d'une stratégie purement médiati-que de l'URSS qui se donnerait le beau rôle vis-à-vis des opinions publiques, tout en bloquant la négociation ou en la faisant piétiner.

dont il dispose. Cette disposition

reflète l'idée occidentale de la

double fonction des forces sovié-

tiques en Europe centrale : à la

fois stratégique (à l'égard de

l'OTAN) et politique, pour ne pas dire policière (vis-à-vis des alliés

aux-mêmes). Les Soviétiques, il

est vrai, ont déjà fait une partie du

chemin avec les retraits unilaté-

crire ce mouvement dans un

accord contraignent et vérifiable.

• Les différenciations

régionales. - L'idée de délimiter

des « sous-zones » vient du

constat que la situation militaire

n'est pas la même dans différents

pays d'une même alliance (en

Norvège, en RFA et en Turquie

par exemple) et que les plafonds

ne peuvent donc s'appliquer uni-

formément. Elle coincide aussi

avec le refus français de voir les

discussions prendre le chemin

d'une négociation « de bloc à

bloc ». C'est le point sur lequel les

Occidentaux ont le plus de diffi-

cultés à s'entendre. Des inquié-

tudes ont été exprimées par les

pays des flancs (la Norvège, puis

la Turquie, la Grèce, voire l'Espa-

gne, que certains voudraient rat-

tacher à cette catégorie). La RFA.

qui souhaitait étendre la zone

centrale à des pays comme la

France, y aurait finalement

C. T.

Les Soviétiques avaient intérêt à favoriser l'ouverture de cette négociation et ils ont été finalement conciliants dans la définition de son mandat : en acceptant que l'objectif premier soit non la réduction des armements mais l'équilibre, en sous-crivant au principe des réductions mention de mesures de réciprocité, en accentant d'exclure de la négociation les forces navales et - après tergiversations – les composantes nucléaires des armes à double capacité. Alors que l'Occident commençait à faire entrer l'idée du déséquilibre massif existant dans des esprits qui l'avaient oublié, les Soviétiques ont ensuite frappé un grand coup en annonçant des retraits de forces qui n'abolissent pas les disparités, mais qui, en termes d'image, leur valent bénéfice de toute mesure unilatérale. Puis, pour la première fois, ils ont publié des données chiffrées sur ieurs forces en Europe et l'on s'est félicité des heureux effets de la glas-

De ces données (qui incluent forces navales et armes nucléaires) il ressort « une parité approximative - entre les deux alliances. Les Soviétiques ont, à plusieurs reprises enfoncé le clou sur ce thême, jusqu'aux déclarations faites la semaine dernière par le général Akhromeev, dans lesquelles le conseiller de M. Gorbatchev, ancien chef d'état-major, dénonçait en substance l'artifice qu'il y aurait à ne considérer que certaines catégo ries d'armes et pas d'autres, à onoi e pacte de Varsovie a cependant

nost, alors que la publication des

chiffres occidentaux était passée

inaperçue quelques semaines plus

Les Soviétiques ont plusieurs moyens d'enrayer la négociation sans en avoir l'air. L'un d'eux, qui ne scrait pas le pire, consisterait à dire banco » aux propositions occiden-tales. L'OTAN suggère une réduo tion globale de l'ordre de 50% qui pour que soit rétabli l'équilibre, devrait être effectuée essentielle ment par le pacte de Varsovie. Oue Moscou propose un plus fort taux de réduction, surtout dans la zone centrale (ce qui cadrerait assez bien avec sa vieille idée d'un couloir central démilitarisé) et les Occidentaux devront soit refuser - c'est-à-dire avoir politiquement le mauvais rôle,
- soit reconsidérer toute la doctrine de la défense de l'avant.

Une autre stratégie consisterait tout simplement, pour le pacte de Varsovie, à briser le moule de la négociation en essayant d'y réintro-duire les forces navales ou les armes nucléaires. Il y a là pour les Soviétiques une belle partie médiatique à jouer, an moment où la RFA est taraudée par la question des armes nucléaires à courte portée.

Des éléments « objectifs » plaident pourtant en faveur d'un comment positif des Soviétiques dans la négociation. Ils sont économiques surtout : un désarmement conventionnel, contrairement au nucléaire ou au chimique, a des effets d'allégement budgétaire immédiat, et M. Gorbatchev de ce point de vue aurait bien besoin d'une compression des effectifs de l'armée rouge. La technologie et la moderni-sation de matériels à maints égards vétustes vont aussi dans le sens d'une réduction numérique.

La partie vaut donc d'être tentée. Le facteur déterminant en sera probablement le temps : alors que la RFA se dirige vers des élections en 1990 et que, selon toute vraisem-blance, l'OTAN n'aura pas définitivement réglé la question de la modernisation de ses armes nucléaires à courte portée avant 1991, il est bien peu probable que les Soviétiques abattent d'emblée tontes leurs cartes.

CLAIRE TRÉAN.

...

#### M. François Plaisant dirigera la délégation française

M. François Plaisant, ambassadeur à Athènes, a été nommé chef de la délégation française aux négociations de Vienne sur les mesures de confiance et de sécurité et le désarmement classique en Europe.

[Né en 1932, ancien élève de l'École (Né en 1932, ancien élève de l'Ecote nationale d'administration, M. Pleisant a été en poste auprès de l'OTAN (1960-1968), à Bonn (1968-1973), puis membre de la délégation française à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Genève (1973-1974). Il a été ensuite à l'administration caralle le manufacture (1973-1974). Il a été ensuite à l'administration cen-trale le sous-directeur d'Europe (1974-1978), directeur adjoint (1978-1980), puis ministre conseiller à Washington 1980-1981), ambassadeur à Pretoria (1981-1983) et directeur d'Europe (1984-1987). Il était amb Athènes depuis mars 1987.]

#### M. Benoît d'Aboville a été nommé consul de France à New-York

M. Benoît d'Aboville, ministre plénipotentiaire en fonction à l'administration centrale, a été nominé consul général de France à New-York, en remplacement de M. André Garaud,

[Né en 1942, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, M. d'Abo-ville a été en poste à Washington (1969-1973), à Moscou (1973-1976), puis au rentre d'analyse et de prévision à l'administration centrale (1976-1977). Conseiller technique au cabinet du ministre (1977-1978), il a été essuite sous-directeur pour les affaires stratég-ques et le désarmement (1979-1986) et membre de la délégation française à la réuniop de la CSCE à Madrid (1980-1982). Il était directeur adjoint des affaires politiques depuis juillet 1986.]

حكدًا من الأصل

M. Rocard est fidèle à une analyse du problème communiste qui l'evait amané, il y a longtamps main-tenant, à estimer tout bonnement que « le PCF ne sert à rien ». Le premier ministre, on le sait, n'est pas de Caux qui accordent une valeur théorique à l'alliance PS-PCF, simple contrainte électorale à ses yeux. Il ne manque jamais une occasion de montrer à quel point l'univers intellectuel du communisme lui est profondément étranger. Il est allé un peu plus loin, samedi, en confiant que, devant ce qui lui semble relever de la pathologie mentale, il ne «comprend pes».

« Nos partenaires, a expliqué le maire de Confiana-Sainte-Honorine, avaient un intérêt évident à conserver leurs positions [municipales], alors que la stratégie

### M. Rocard face au PCF: l'électrochoc

de harcèlement qu'ils pnt suivie va minorer leurs chances. > Selon M. Rocard, le PCF a été traversé, dans la préparation des élections des 12 et 19 mars, par un débat entre ceux qui voulaient donner « la priorité aux municipales » et ceux qui avaient « la volonté de démoir un voisin encombrant », c'est-à-dire le Parti socialiste.

Tout en marquant une fois de plus, à l'intention de l'opinion, qu'il ne crédite le PCF d'aucune visée politique respectable, le premier ministre vient au secours de la direction du PS et de M. Pierre Mauroy. Celui-ci, ainsi que son alfié, M. Lionel Jospin, exposés au repro-che encore feutré de s'être laissés « promener » par les communistes au fil de quatre mois de négociations, sont excusables, puisqu'ils étaient confrontés à des partenaires en proie à la névrose.

Pour son propre compte, en tant que chef du gouvernement. M. Rocard s'est déclaré résolu à utiliser autant que de besoin l'engagement de responsabilité devant l'Assemblée nationale, « instrument puissant » dont l'usage selon lui, est sans limite. Electrochoc constitutionnel ou camisole de force politique, le premier ministre ne redoute pas d'être accusé d'archaisme s'il recourt e à l'infini a à ce traitement qui, a-t-il dit, « marche très bien ».

Le knout sied-il à M. Rocard ? C'est son affaire. La méthode peut trouver une justification dans les proces tenus par M. André Lajoinie, membre du secrétariat du comité central du PCF, qui, dimanche, au « Club de la presse » d'Europe 1, a affirmé, à la fois, que le gouvernement actuel n'est pas de gauche, puisqu'il comprend e huit ministres de droite », et que les communistes « ne feront rien pour favoriser le retour de la droite au pouvoir ». Le PCF ayant tant de peine à se décider, on ne s'étonnera pas de voir M. Rocard disposé à l'aider en prenant les décisions à sa place.

Dénonçant l'e accusation tout à fait fantaisiste » du premier ministre quant à l'état psychologique du Parti communiste. M. Lajoinie s'est déclaré « pret à souscrire », en revanche, aux déclarations du président de la République sur le rassemblement de la gauche, à condition qu'elles se traduisent « dans les faits ». Or, selon lui, « il y a une grande différence entre les paroles et les actes », et M. François Mitterrand ne peut pas être e pour l'union de la gauche et, en même temps, allié avec la droite ».

En prenant au mot le chef de l'Etat, le PCF espère gêner un peu plus qu'il ne peut l'être déjà M. Rocard, pris en teneille entre l'orientation présidentielle et une majorité seulement relative à l'Assemblée nationale. C'est de bonne guerre, même si les dirigeants communistes ne se font, sans doute, pas d'illusions sur la durée possible d'une telle tactique, sitôt passées les élections municipales.

PATRICK JARREAU

### Avignon sans boussole

de notre envoyé spécial

Way Story

A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT

44 4 - Jan 1997

The state of the state of

détente en Europe

elegant of the Article

esservice of the second

and the second s

AND THE PARTY AND ADDRESS.

1. Broadber

Si M. Jean-Pierre Roux (RPR) doit perdre la mairie d'Avignon le 19 mars, il ne l'aura pas volé. Si M. Guy Ravier (PS) la lui prend, il ne l'aura pas mérité, juge M. Albert Mercury (CDS). A la tête d'une liste de « rassemblement » qui a surtout pour conséquence de balleaniser la droite, il ajoute, en expert des mœurs politiques locales : « Le débat électoral se situe ici à un petit

Occupés à se chamailler, les représentants des six listes en présence donnent en tout cas le si ment d'ignorer les vrais enjeux. Il fant une boussole pour se repérer sur la carte politique avignomaise, et une véritable passion pour les joutes politiciennes. On en oublierait presque l'essentiel : l'avenir d'Avignon, qui vit sur un passé brillant (un siècle capitale de la papauté), un présent flatteur (le festival de théâtre) mais qui semble insi préparé à un futur économique difficile.

Pendant que les caciques locaux s'épuisaient, en prévision des muni-cipales, à de savants dosages politi-ques, la chambre de commerce publiait un rapport passablement pessiniste sur la capacité d'Avignon à garder son rang de ville qui compte dans l'Europe de demain (1). Curieusement, il est fort peu question de ce rapport au cours de cette campagne plutôt confuse, sinon à des fins polémiques. Le combat Roux-Ravier mobilise trop les énergies. Il se résume pourtant à une question simple : un socialiste de droite remplacera-t-il, à Avi-gnon, un RPR de gauche? La Cité des papes sera-t-elle gouvernée au centre droit on au centre gauche?

La première manche de cette bataille s'est ionée aux législatives de juin au cours desquelles le rocardien Ravier a défait le chiraquien Roux. Arbitre du second tour, le Front national avait présenté le concurrent du PS comme « un socialiste de bonne compagnie et modéré ». Opposé à tout accord avec les amis de M. Jean-Marie Le Pen, M. Roux payait ainsi chère-ment une déclaration que u'aurait pas reniée un Michel Noir : « Je préfère un citoyen qui marche la tête haute qu'un député qui marche la

Même cause, même effet? M. Roux, qui a refusé de prendre sur sa liste les représentants du Front national que celui-ci exigeait d'y voir figurer, n'en veut pas non plus pour le second tour. Court-il à une nouvelle catastrophe?

Menacé sur sa droite, il a opté pour la course au centre. En délica-tesse avec les communistes qui courent sous leur propre casaque, son rival socialiste est, lui aussi, obligé de chasser sur les mêmes terres cen-tristes. D'autant qu'il doit compter avec une liste de Verts. Le cemre est ainsi assidiment courtisé par les-deux hommes qui, en bons tacti-ciens, se sont également livrés à quelques débauchages.

Débanchages tous azimuts : le nº 11 de la liste du maire RPR sortant n'est autre que l'ancien premier secrétaire de la section socialiste d'Avignon, M. Michel Crouzilhat. Il y côtoic ecuméniquement M. Maurice Marquis (nº 10), qui fut sup-pléant de la candidate du Front national aux dernières législatives. Les socialistes, eux, se sont assuré le concours d'un UDF, radical valoisien, M. Michel Gontard (nº 3 sur la liste de M. Ravier) et d'une conseil-lère sortante, M. Arlette Richard, élue en 1983 sur la liste de M. Roux.

Cependant le champion de l'œcuménisme demeure M.: Mercury (CDS), déjà nommé. Il a choisi comme nº 2 de sa liste un socialiste mitterrandiste, M. Alain Emphoux; et a confic la présidence de son rapport avec ses ambitions, n'a pas

Daire, l'époux de la candidate du Front national aux récentes législatives. Les amis de M. Le Pen ne peuvent teair rigueur à personne de ce vagabondage politique : leur chef de file, M. Racul Colombe, a été pen-dant dix-huit ans l'adjoint sans étiquette d'Henri Duffant, l'inamovi-ble maire socialiste d'Avignon jusqu'à sa défaite face à M. Roux en 1983.

Ces chassés croisés entretiennent un climat délétère. Les rocardiens qui contrôlent la section socialiste d'Avignon s'accusent mutuellement de manœuvres déloyales. Les dési-gnations d'un candidat aux législatives puis d'une tête de liste pour les municipales ont aiguisé leurs ambi-tions et provoqué des règlements de compte fratricides. M. Ravier, qui l'a emporté par deux fois, ne s'est pas fait que des amis. Les militants partis flirter avec la droite ont été exclus tandis que le découragement et l'amertume suscitaient la démission de quelques autres.

Le candidat RPR ironise : - Guy Ravier est incapable de rassembler les socialistes Comment peut-il prétendre rassembler les Avignon-nais ? - Pour autant le maire sortant n'est pas en excellente posture. Son caractère autoritaire lui a aliéné quelques uns de ses amis d'hier, aujourd'hui candidats sur des listes rivales. Surtout il doit se défendre de-vin dans l'affaire de la SOR-MAE. Ayant appris les accusations dont il est la cible, « comme tout le monde, en lisant les journaux ». il récuse énergiquement les reproches jusqu'ici imprécis formulés contre lui (il n'a toujours pas été entendu

Si la plupart de ses adversaires, par solidarité d'élus (conseiller municipal sortant, conseiller général ou conseiller régional), se refusent à exploiter ce scandale qui éclabousse dans le Sud-Est la gauche et la droite, l'affaire risque malgré tout de nuire au candidat RPR car le résultat du 19 mars s'annonce serré.

Il n'y a que les communistes à enfoncer vraiment le clou contre les « affairistes », ceux qui « alimentent les caisses noires » avec de fausses factures, mais aussi les « Intiés », parmi lesquels un « ami du président de la République ».

Pour attendue qu'elle soit, cette campagne a le mérite de la limpi-dité. Occupés à labourer le centre, les représentants des autres listes perment sur la plupart des sujets des discours assez voisins, gommés de toute aspérité, sauf le Front national à propos de l'immigration. L'autre divergence de fond

oppose le maire sortant à tous ses autres concurrents. Sous prétexte que les statistiques criminelles font d'Avignon la ville de province la moins sûre de France, M. Roux a conçu à l'approche des municipales un projet orwellien de télésurveil-lance des rues, quatre-vingt-douze caméras braquées en permanence sur les Avignonnais maihonnétes et les autres. « Trop cher et inefficace » : venant du nº 2 de la liste du Front national, M. Thibaut de La Tocnaye, l'appréciation a causé du tort au maire, surtout chez les honnêtes gens.

#### Torpeur

Pour le reste la campagne électorale ronronne dans une torpeur quasi printanière, peu propice aux grands débats. Sont évitées en particulier les questions de fond soulevées par le rapport de la chambre de commerce. Menée anonymement auprès de quarante personnalités avienounaises, cette enquête ne s'embarrasse pas, elle, de précautions électorales, insister sur ses conclusions ce serait inévitablement braquer telle ou telle catégorie d'Avignonnais.

On y lit que le « grand Avignon», censé redomer à la ville un poids en

cohérente et de choix économiques réfléchis. L'université dont s'enorgueillissent les Avignonnais est présentée comme dispensant des forma-tions trop généralistes. L'industrie,

A vouloir rivaliser avec Montpel-lier ou Nimes, comme le prétend le fausse route, estiment ces experts. Mieux vaudrait, ajoutent-ils, définir des créneaux spécifiques, complé-mentaires des activités des autres métropoles du sud de la France et

Pour l'heure, les têtes de liste poli le second tour. Les communistes. qui ne peuvent espérer dépasser de beaucoup les 7% au premier, surmonteront-ils leur répugnance à figurer sur la liste des socialistes au côté du représentant vilipendé de l'UDF, M. Gontard? Le Front national (23,51% à la présiden-tielle, 17,9% aux législatives, un peu plus de 13 % aux cantonales) enrayera-t-il son déclin? Fera-t-il une deuxième fois chuter M. Roux, privant du même coup le RPR d'une de ses dernières places fortes dans la

Avignon est l'une des rares préche le 19 mars. Cela semble justifier les manœuvres des uns et des autres. Pour la garder ou pour la conquérir. BERTRAND LE GENDRE.

(1) Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vanchuse, d'industrie d'Avignon et de Vanchuse, Analyse des capacités d'adaptation de la région d'Avignon aux évolutions structurelles de l'Europe du Sud. Novembre 1988.

Fiche d'identité Chef-lieu du département de Vau-

 Population: 91 474 (recensement de 1982). Taux de chômage : 10,35 %

(lanvier 1989). Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Trois facultés : lettres et sciences humaines; sciences exactas

et naturelles ; sciences et langages appliqués. 2 500 étudients. Un Agroperc à Montfevet. Un festival de théêtre annuel.

qui emploie en France un quart de la population active, n'occupe dans le Vaucluse que 16,5 % des personnes qui travaillent.

s'y tenir. En un mot, Avignon a besoin sans tarder d'une boussole.

S'il n'a « aucun doute » sur sa réélection, il n'est en revanche pas convaincu de l'emporter dès le premier tour, comme en 1983. D'autant que, cette fois-ci, six listes se sont déclarées.

Arette-Landresse. Ce dernier entend

**EUROPEAN** 

UNIVERSITY

OF AMERICA

1629 Pine Street at Van Ness e San Francisco, Ca 94109

Academic program, unique in concept, format and professional

experience. Université à San Francisco spécialisée en management

international, associant une pédagogie active à l'expérience

3e CYCLE Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorats : médecine, sciences, lettres, droit - Ingénieurs - DEA, DESS, IEP - Pharmaciens - Titulaires de maîtrise.

Programme de 12 à 14 mois conduisant au M.B.A. : Paris (2 mois) San

2º CYCLE Expérience professionnelle de 3 ans

exigée après une formation supérieure de type second cycle. Programme de 14 à 16 mois conduisant au M.B.A. : Paris (2 mois), San

17/25 rue de Chaillot (Man ten), 75116 Paris, (1) 40 70 1171

Communiqué par European University of America • San Francisco • California • Accords universitaires internationaux : Amérique - programmes associés et accrédités de MBA et de PhD - Europe et Asie.

Informations et sélections : European University of America

MBA Master Of Business Administration

pratique du projet personnel/professionnel.

Francisco (12 - 14 mois).

# Pau : jeux de mains... au pied des Pyrénées

de notre envoyée spéciale

C'est à désespérer! Depuis dixhuit ans que « Papounet » est le « chauffeur préféré » d'André Labarrère, maire socialiste de Pau, il n'a jamais réussi à se repérer dans les rues de la ville. Ce n'est pas comme son patron, qui a usé tous les trottoirs de la cité paloise, à force de tirer les sonnettes, de serrer des mil-liers de mains et de vérifier par luimême les fuites d'eau, les vitres cassées... et sa cote de popularité. Car le « toque-monettes d'André », ver-sion béarnaise de la politique du terroir, l'a rendu en Navarre aussi célèbre que le bon roi Henri ou le

En ces temps de campagne, André Labarrère est tout à son labour. Réunions d'appartements, rencontres publiques, inaugurations diverses, manifestations sportives, se succèdent à un train d'enfer. Une ronde entrecoupée, bien sûr, des iné-vitables tournées offertes à l'Amicale bouliste du Loup, des coups d'œil jetés au concours de pronostic lancé par l'imprimeur de ses bulle-tins de vote et des visites imposées par l'actualité, comme ces égards manifestés le lundi 27 février à une habitante du complexe HLM de Béruyine-la-Jolie, dont l'appartement avait pris l'ean. Démagogie, monsieur le maire ? « Bien sûr, mais gnant de l'œil.

En tout cas, voilà une joyense rontine pour ce maire de soixante ans, ce bourreau de travail levé chaque jour à 5 heures. Redoute-t-il qu'au bout de trois mandats le charme de ses facons de faire, importées en 1966 du Canada, ne se soit un peu émoussé? Sans doute, mais il n'y renoncera pas, conscient d'être désormais - pris à son propre

Sur sa droite, la liste d'union UDF-RPR conduite par François Bayrou, député centriste des Pyrénées-Atlantiques, et celle du Front national, dirigée par un - bon copain - d'André Labarrère, Alexis

seconde position sur la liste de François Bayrou, « a notre sensibilité » et qu'en l'absence du député centriste • il aurait nécessairement fait l'union avec le Front national ».

Sur sa gauche, outre une liste des Verts et une autre menée par un juquiniste, est entrée en lice celle des communistes, conduite par Georges Recq, sixième adjoint au maire. Fort d'un sondage commandé à la SOFRES (qui accordait, au premier tour, 48 % des intentions de vote à une liste socialiste pur sucre contre 46 % dans l'hypothèse d'une alliance avec le PCF), André Labar-rère s'est débarrassé du PCF en lui faisant une proposition ridicule : quatre places, certes éligibles, mais sur cinquante-trois noms. Le maire se félicite aujourd'hui des attaques de ses anciens colistiers tant sur sa e gestion catastrophique » qui endette la ville que sur son caractère autoritaire et méprisant », car, « dans cette ville de droite, plus le PC [lui] tape dessus, mieux c'est ».

#### Coups médiatiques Son principal concurrent reste

François Bayrou, qui, à trente-sept ans, s'est taillé une petite notoriété nationale en qualité d'étoile montante du barrisme. Père de six enfants, ce battant qui mène également une active campagne sur le terrain a déjà à son crédit deux jolis coups médiatiques. L'apparition sur sa liste de deux Palois qui ont, selon le député centriste, « fait la preuve de leur réussite sur le plan national., à savoir Robert Paparem-borde, l'ancien pilier du Quinze tricolore, reconverti dans la nale agro-alimentaire, et Joseph Paletou, rédacteur en chef de France-Inter. Tous deux sont pressentis pour jouer à Paris le rôle d'ambassadeurs de Pau.

Dernier coup en date, dimanche 26 février, la venue de « trois jeunes maires qui réussissent : Dominique Baudis (CDS) de Toulouse, Bernard Bosson (CDS) d'Annecy et Alain Carignon (RPR) de Grenoble. En dépit de la tempête qui faisait rage et des amicales pressions téléphoniques d'André Labarrère de n'en rien faire, ces trois mousquetaires se sont arrachés à leur campagne respective pour soutenir Francois Bayrou. A la manière faussement décontractée d'un plateau d'«Apostrophes», ils ont pré-senté à mille cinq cents personnes enthousiastes les recettes pour gagner la bataille de la gestion et de la communication. Il s'agit, en effet, pour le jeune barriste de faire décol-ler - cette petite ville sinistrée ou'est devenue Pau après dix-huit ans de gestion socialiste.

Pardon! de « gestion Labarrère » car, ici, les étiquettes politiques brû-lent les lèvres et les affiches des can-didats, qui leur préfèrent, comme François Bayrou et André Labar-rère, l'exposé de « solutions concretes à des problèmes concrets .. Les deux adversaires, qui chassent sur les mêmes terres modérées, s'accusent mutuellement de plagiat et leur joute électorale s'est transformée en pugilat.

#### **Echanges** salfarenx

André Labarrère dénonce, notamment, « le manque de sérieux et la légèreté » du député centriste, qui a bien fait, sur ses affiches, de « poser sur fond de nuages ». Et d'égrener le nombre d'absences de ce - charmant garçon : lors des séances du conseil municipal et des différentes commissions auxquelles il s'est ins-

François Bayron s'était jusqu'à maintenant imposé de ne « jamais

le RPR en rappelant que Jean-Pierre sait d'André Labarrère, de ses Caye, conseiller général (RPR), en manières de vivre et de gérer. Mais il juge de plus en plus . durs . le manque de fair-play du maire, les • paquets d'injures » que celui-ci lui verse quotidiemement sur la tête, et les tentatives d'intimidation à l'égard des associations subventionnées par la mairie ou du personnel communal.

De peur de n'être pris que pour un invertébré = à la peau tendre,
 François Bayrou s'est décidé, dimanche soir 26 février, à contre-attaquer en dénonçant l'amalgame existant entre André Labarrère et l'association Pau-Cancer, animée par René Cazenave, et en affirmant que - l'usage électoral de la charité est

Depuis un an, André Labarrère a largement mis en avant René Cazenave, « son petit cousin chéri » , au point de le présenter comme son gourou très exceptionnel » et de le placer en seconde position sur sa liste. Celui-ci est le seul à figurer sur les affiches en compagnie du maire et le suit dans tous ses déplace-ments, une écharpe blanche autour du cou tandis qu'André en a une

La notoriété de René Cazenave ne doit rien à la politique, dont il . ne se sent pas la fibre . Mais, victime en 1982 d'un cancer des os l'usine de moteurs d'hélicoptères Turboméca, syndicaliste FO, a fondé, en 1987, l'association Pau-Cancer. Destinée à récolter des fonds pour l'achat d'un accélérateur de particules nécessaire au traiteconnaît un indiscutable succès et a encore ramassé, samedi dernier,

Depuis son élection à l'Assemblée nationale, en juin dernier, face au député (RPR) sortant Jean Goujy, René Cazenave apparaît comme le soiker » d'André Labarrère dans la compétition municipale. Un rôle qui embête tous ses adversaires . , aux dires de l'entourage du maire sortant, mais qui fait surtout bondir François Bayron. La semaine dernière, il s'est fait applaudir par ses partisans en affirmant qu'en 1983 André Labarrère avait fait du cancer de son concurrent CNI Pierre Sallenave, aujourd'hui décédé, « son principal thème de campagne - .

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE.

Fiche d'identité • Préfecture des Pyrénées-

 82 495 habitants. Activités économis industrie lourde (liée au gisement de gaz de Lacq et au site pétrolier d'Elf-

• Taux de chômege : 12.3 %. • Taux d'immigration : 9,9 %. • Enseignement supérieur : 7 823 étudients sont inscrits à l'uni-

versité en droit, aciences économiques, lettres et sciences et techni-ques. Il faut y ajouter un IUT de

 Sports : la Section paloise de rugby (an 1" division) et le FC Pau (3" division) en football.

COMMENT LES SONDAGES ONT-ILS CONTRIBUÉ A LA DÉFAITE DE REPONSE PAGE 223 DU LIVRE

SOFRES, L'ETAT DE L'OPINION 1989

المجتمعة المستواري

2 12 29

: F

# Lyon: le trouble de la maison Collomb

A quelques jours du premier tour des municipales, l'UDF lyonnaise a la fièvre. L'horizon s'est brusquement assombri ces quinze derniers jours. M. Michel Noir (RPR) semble creuser un peu plus l'écart avec l'équipe du maire sortant, M. Francisque Collomb (apparenté UDF). Les rumeurs et déclarations diverses évoquant un éventuel retrait du maire n'ont rien

Jeudi 2 mars, le porte-parole de l'UDF, M. Alain Lamassoure, a mis allègrement les pieds dans le plat en appelant le sénateur Collomb, soixante-dix-huit ans, à préparer sa succession: « On peut imaginer qu'un homme relativement agé se présente s'il laisse derrière lui un bon bilan et s'il est un maire populaire, mais il faut en même temps qu'il prépare sa succession et qu'il montre que, dans l'hypothèse où il ne finirait pas son mandat, il y a toute une équipe ou un homme prêt à lui succéder ». Il ne faisait que répéter haut et fort ce que le premier adjoint au maire, M. André lier CPR), suggérait depuis le weekend précédent en se posant en dauphin.

« Je suis en bonne santé et je resterai. Je serai là le 19 mars! », avait déià répliqué. avec indignation le maire sortant. Son équipe s'accroche à un espoir : les sondage étaient également favorables en 1983 à Michel Noir, et pourtant ce dernier s'était retrouvé six points derrière le maire, les résultats de chacun des neuf arrondissements lyonnais avant renversé la tendance générale. La divine surprise sera-t-elle à

Dans l'état de désagrégation dans lequel se trouve l'UDF lyonnaise, les chances du

. Francisque Collomb, semblent séricuses. « Le point de non-retour a été franchi », estime un observateur du microcosme lyonnais. Le spectacle ne manque pas d'intérêt, chacune des deux parties jouant la scène de 1983 à front renversé l'agitation a changé de camp. Au député RPR de la Croix-Rousse « le calme des vieilles troupes », selon la formule de M. Noir, à l'UDF la fébrilité des outsiders

Le député RPR s'applique avec un calme et un sourier soigneusement affichés à ne pas entamer d'un pouce le pacte de bonne conduite passé en début de campagne avec l'UDF: « Ce n'est pas une affaire politique entre Francisque Collomb et Michel Noir (...). Nous avons annoncé que nous fusionnerons nos listes au soir du premier tour », dit-il. En face, au risque d'apparaître comme l'artisan de la division l'UDF multiplie les attaques contre « le RPR Noir >. - Il ne faut pas que Lyon devienne une ville partisane », s'en va répétant M. Raymond Barre, qui apparaît comme l'un des derniers soutiens indéfectibles du maire sortant, même s'îl reconnaît que le combat d'images qui a lieu aujourd'hui à Lyon désavantage M. Collomb à cause de son âge. Mais « par ami*tié »* il lui reste fidèle.

La situation s'est brusquement aggravée il y a dix jours comme si tous les malheurs s'étaient donné rendez-vous en même temps. Symbole de la chute médiatique de la maison Collomb : le maire s'est fait copieusement huer en direct sur FR 3 par

le public rassemblé le 26 février au Palais des sports pour la remise de la coupe du Grand Prix de tennis au vainqueur, John McEnroe. Une clameur qui a claqué comme un coup de grâce. Le lendemain, M. Noir poussait son avantage face aux étudiants en remportant un succès à l'applaudimètre tandis que le maire faisait une nouvelle fois défection et déléguait son premier adjoint, M. André Soulier, pour subir à sa place l'estocade estudiantine. Un premier adjoint qui visiblement était lassé de son rôle de doublure. Il est accusé aujourd'hui par les proches du maire d'avoir tenté, il y a huit jours, une révolution de palais pour déposer M. Francisque Collomb ou pour lui estorquer une promesse de succession. L'intervention de M. Raymond Barre a été nécessaire pour ramener tout le monde au calme. Il lui semblait suicidaire et un brin déshonorant de songer à changer ainsi d'attelage au milieu du gué : quitte à sombrer, antant sombrer pavillon haut, semblait penser premier ministre. Quant à Mº André Soulier devenu traître, il est depuis ce jour injoignable pour les journa-

Bon prince, M. Noir déplore en privé cette « lamentable affaire sur le plan humain ». Pour un peu, il riait consoler le cher Francisque de tant de déconvenues et d'ingratitude. « Je suis plus respectueux de Francisque Collomb que ses propres amis », dit-il. Dans cette dernière ligne droite, la route est pour lui toute tracée : pas un mot plus haut que l'autre, profil bas.

Du côté de la mairie, « la dernière tenta-tion » du retrait ou de la passation de pou-

voir en douceur ayant été écartée, l'équipe Collomb a préféré ces derniers jours concentrer son tir sur l'ancien ministre du commerce extérieur. Ne pouvant se démarquer de lui sur le bilan (M. Michel Noir est conseiller municipal sortant adjoint chargé des finances), c'est donc la person-nalité du député RPR qui est désormais mise ca cause. La contre-offensive s'articule autour de trois thèmes : M. Noir, c'est l'emprise du RPR sur la ville; le député RPR a une bonne image médiatique mais c'est un homme seul, il n'a pas d'équipe solide derrière lui ; ce n'est pas un homme fiable, il ne tiendra pas ses promesses.

#### Changement de messages

Il n'est pas sûr que ces flèches décochées une tendance qui semble profonde, d'autant plus que l'accusation de chiraquisation de Lyon colle mal au profil de M. Noir, qui fait figure de rénovateur au sein du RPR et qui a fait preuve à maintes reprises d'indépendance d'esprit à l'égard de M. Chirac. Jouant sur une image décrispée et apolitique à la mode lyonnaise (ses affiches ne portent pas le sigle RPR), l'ancien ministre du commerce extérieur prête peu le flanc aux accusations de « partisanisme ». M. Noir songe déjà à l'entredeux- tours, et il pense qu'il n'y aura aucune difficulté pour la fusion des listes : en une heure « le problème sera réglé ». Et, s'il refuse de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il n'en répond pas

moins volontiers à la question concernant sa future coexistence avec M. Raymond Barre au sein du conseil municipal : « Cela se fera sans aucune difficulté, et, si je suis maire, je souhaite qu'il participe au conseil international de Lyon que je veux mettre en place. >

A gauche, les socialistes lyonnais ont également été pris à contrepied par la son-daine percée de M. Michel Noir. Jusqu'à la semaine dernière, le chef de file socialiste, M. Gérard Collomb, et ses troupes cher-chaient plutôt à ménager le député RPR de façon à attiser les divisions au sein de la droite lyonnaise. La volte-face est complète aujourd'hui, et le Parti socialiste lyonnais dénonce la solitude du député RPR, son caractère « autocratique » et son » intolè-rance ». S'il est élu, Lyon en prend pour trente ans : tel est le message que le PS tente de faire passer aujourd'hui pour dissuader de voter pour M. Noir ceux de ses sympathisants qui pourraient être tentés par son profil atypique.

Ce tir croisé de l'UDF et du PS modifiera-t-il les données du scrutin du 12 mars? Tous les spécialistes du marke-ting politique s'accordent en tout cas à rappeler qu'il n'est pas bon de changer de discours et de thèmes en cours de campagne. Cela brouille la communication et donne une impression d'agitation. M. Michel Noir, qui fut jadis un spécialiste de cette matière, ne l'ignore pas, et pour l'heure il s'efforce d'incarner aux yeax des Lyounais une nouvelle force tranquille entre Saône

PIERRE SERVENT et JEAN-LOUIS SAUX.

#### Histoires de villes

### A Lodève, des jeunes « ni français, ni arabes »

(Suite de la première page.)

Ce n'est pas une grave affaire politique. Leur présence, à lui et à elle, aux côtés du PS ne franchira pas les murs de Lodève. Si M= Geneviève Siebenaler, la directrice d'école qui tente, à gauche, d'enlever la mairie à M. Daniel Malet (div. d.) échoue dans sa campagne, il se trouvera certainement quelques voix pour reprocher aux socialistes d'avoir heurté les commerçants, les « Lodévois de souche », insiste la mercière, par cette sable, des Français musulmans est bien ici le seul enjeu d'une élection. Plus sensible que l'adduction d'eau ou l'avenir économique. La communauté, sorte d'un millier de personnes, est le premier groupe de pression de cette jolie petite ville de huit mille cinq cents habitants, au nord de l'Hérault, qui éparpille ses valloppements sur le chemin du Lar-

On raconte que, 1983, la gauche avait perdu le soutien de ces rapatriés par la maladresse d'un socia liste. Les anciens harkis, après un dernier grand conseil, avaient opté pour Daniel Malet, à la veille du scrutin. Résultat : soixante-dix-huit voix d'avance sur le rival socialiste. Cette fois, malgré la main tendue, rien ne dit que tous les musulmans de Lodève basculeront à gauche. La mixité revendiquée par le PS peut même lui coûter des suffrages franco-français... Racontars? Réalité? Très secondaire, en fait.

#### Les méfaits de l'assistance

L'immixtion de Ma Randja et de M. Ben Amar dans le concert lodévois a surtout valeur symbolique pour la communauté elle-même, à bout de souffle et de conviction. Déchirée entre un passé qu'elle sait discuté, même dans ses rangs, et un présent discutable. « Ca va faire trente ans, et cette putain de question des Français musulmans n'es toujours pas réglée, s'insurge Hadj Madani. Ni pour nous, ni pour les I odeve... -

Le jeune président de la respecta ble Société des commerçants n'est pas du tout représentatif des anciens harkis et c'est pour cela qu'il prend la parole avec passion. Elu pour sa compétence et son dynamisme, proprictaire de « la Belle Epoque », le café le plus fréquenté, il est un modèle d'intégration. - J'ai eu la chance de pouvoir m'en aller voir ailleurs », dit-il. Etudes, petits boulots, achat d'un restaura du lac du Salagou, tout lui a réussi à force d'opiniatreté.

Dans la famille Madani, tout le monde avait des comptes à régler avec Lodève, l'Algérie et la France, ct le père, dépassé, a laissé faire. L'un de ses frères représente une grosse société nationale dans un pays du Golfe. Sa sœur, sa sœur bénie, poursuit de brillantes études à Paris. Et la première génération d'enfants est parvenue à apaiser les craintes de la mère, les doutes des anciens. Bref, à bousculer l'immobisans trop heurter la religion.

Aujourd'hui, Hadj paie sa dette à la chance. De son comptoir de « la Belle Epoque », il fait ce qu'il peut pour empêcher les plus jeunes de déraper. Il incite au départ. « Si tu restes ici, tu meurs! Ce n'est pas la faute des gens d'ici. C'est partout pareil dans les petites villes. Sur-tout si tout le monde doute, et toi le premier, que tu es français. . Bien plus, il grogne. Il critique les méfaits de l'assistance financière de l'Etat qui fait de ses frères des - gosses ». Il en a marre de ces privilèges concédés par obligation, logement, bourses, TUC, subventions aux asso ciations, monuments any morts... pour une affaire bientôt trentenaire.

Il sait de quel poids pèsent les L'arrêt dans le temps, de la gloire et des décorations. L'amertume aussi, que les anciens font payer le prix fort, parce que la France est oublieuse, et que celle-ci paie, pour se dédouaner. Vieilles histoires que la communauté ne parvient pas à dépasser, mais qui lui valent à coup sur dans Lodève, la jaiousie des « Franco-Français » les plus pau-

Hadj Madani anrait pu rejoindre la liste socialiste. La proposition. bien sûr, lui a été faite. Mais, il se méfie des « politiques ». Tous les Français musulmans de Lodève en âge de voter connaissent ces touriées discrètes « dans des arrièresalles, pour que cela ne se voie pas trop », au cours desquelles on vient séduire des voix en faisant semblant d'aimer le thé à la menthe. « Après les élections, tout est oublié, explique Hadj. La ville se replie sur elleiême, jusqu'au tour suivant, et nous, nous reprenous notre vieux dialogue usé avec le gouverne-

A les éconter, hi et quelques autres, Lodévois des deux rives de la Méditerranée, la relation entre la ville et la communauté n'a pas vraiment évolué depuis 1962. Trente ans, bientôt, de méliance réciproque et de méconnaissance mutuelle. Bel anniversaire! A la décharge, si l'on peut dire, des « Lodévois de souche », pour faire plaisir à la mer-cière, il faut imaginer la surprise d'une bourgade enclavée, distante alement de soixante kilomètres de Montpellier, mais plus éloignée psychologiquement, à voir arriver un iour un convoi militaire chargé de

La ville avait l'expérience des internés du camp du Larzac, républicains espagnols, puis membres du FLN, harkis, enfin, abrités précipitamment sur le plateau, après que l'armée les eut arrachés à la répression du nouveau régime algérien. La communauté de Lodève ne vient pas du camp. Elle a fait un plus long détour, par Port-la-Nouvelle, Rive-salte, Manosque on Saint-Mauricel'Ardoise. Le gouvernement perdant pied, dans ses promesses, l'armée s'évertuait à peu près seule à insérer ses protégés.

Un officier rencontra un piednoir, sabricant de « carpettes d'Afrique du nord ». Celui-ci fut mis en

sage. Lui et eux débarquèrent à Lodève, qui cherchait un débouché économique, pour y créer avec les femmes un atelier de tapis, qui allait devenir par la suite l'Atelier national de tissage, annexe de la Savonnerie (Gobelins). Les hommes eurent moins de chance. Affectés à la protection de la forêt. Ils remontèrent jusqu'à la retraite dans des camions, qui les prensient su petit jour, vêtus de leurs vicilles vestes d'uniforme.

Puis, ils se lassèrent, la tête emplie de songes ineffaçables. Ils se firent inactifs, rétribués par l'Etat. l'islam, élevant, plus encore ou'auparavant, leurs enfants, les filles surtout, dans le respect de la religion. Ils furent d'abord mal logés. Dans des foyers modèle SONACOTRA des années 60. Comme des immigrés. D'ailleurs, c'était comme ça qu'on les désignait en ville. Les instituteurs mirent du temps à enseigner une distinction que certains n'ont toujours pas per-

#### L'ère de la prospérité

Les années out passé. La communauté a prospéré. Villas, belles voiierces dans le centreville. Les aînés des familles, comme encore peu nombreux, ont quitté Lodève, parfois pour y revenir. Ils ont redoublé d'efforts, comme pour effacer le soupçon qui pesait sur les pères. Puis les Français musulmans out été happés par la sociologie des grands nombres.

Depuis dix ans, les écoles locales ne produisent plus, affirme M= Sicbenaler, - que des échecs scolaires ». Les garçons se découra-gent, par dizaines, vite réconsortés par les bienfaits du statut privilégié de leur famille. Ce sont les « enfants rois », explique-t-on, couvés par les mères, soutenus par les pères. Pourris, lentement, par l'assistance Pourris, lentement, par l'assistance nationale. « l'is sont cassés, dit Hadj. Je les vois bien au café: perdus, la tête vide, ni français, n arabes. Américains, peut-être, à

écouter leur musique préférée. » Ces jeunes, Hassid les comiaît bien. Serveur à « la Belle Epoque », il vient de créer une association, toutes origines confondues, pour tenter de trouver une solution à la dérive de la seconde génération. « Si ça continue, s'inquiète-t-il, tous les garçons auront un fichier chez les larmes. » La collection est déjà riche, Arrestations, séjours en prison, la chronique effraie la mercière. Ces dernières années, par désœuvrement, les gosses se sont mis à cambrioler les commerces voisins ou les résidences secondaires. Il y a en des bagarres en ville. Lodève a fait front avec l'aide de l'escadron de gendarmerie mobile qu'elle abrite dans ses

murs. Mais le climat s'est dépradé Randja a la dent dure contre les mecs. « Ils me font penser à des retraités dans un village ». Choyés à la maison, souvent protégés par une sorte d'immunité, à l'extérieur. Une paix a été négociée par Hadj et quelques autres adultes : plus de cam-

contact avec des familles originaires briolages et moins de contrôles tatil-d'Aflour, ville spécialisée dans le tis-lons de la part des gendarmes. lons de la part des gendarmes. Equilibre fragile. Pessimisme. Avec le RMI qu'ils vont toucher, ils auront encore moins de raisons de se secouer », explique Hasid. Qu'y faire? Des TUC? Ils out été les premiers à en bénéficier. « Ils ne tenalent même pas la durée de leur stage », se souvient le docteur Michel Siebenaler, directeur de l'institut médico-éducatif.

#### Le salut par l'été

Du travail? Lodève en manque crueilement et eux-mêmes s'accropar eux. La ville vit une situation de rejet vis-à-vis des garçons, mais elle s'est mise à apprécier les filles. Les TUC, les stages, elles en redeman-dent. Elles filent jusqu'au bac, quand elles le peuvent, bosseuses obstinées. Elles sont, c'est selon employées dans les super-marchés ou étudiantes à Montpellier, Mais, toutes ont pris leurs jambes à leur con. Pour fair le père, la tradition, l'image de la mère. « Chez nous, les femmes bossent, les hommes ressassent leur projet d'une mosquée. Elle veut garder l'anonymat, mais elle tonne

Et elle n'a pas de tendresse pour ses frères, les enfants rois. Si la communauté est souvent critiquée, tenue à l'écart, c'est de leur fante, à eux, Et bien sûr, comme il s'agit des garcons, les pères ne comprennent pas, et se replient un peu plus. Hadj, Hasid, les socialistes de la liste municipale aimeraient comprendre. à défaut de tout défendre. « lis sont coincès entre toutes ces contradic tions. l'histoire, la religion, la nationalité, les subventions... Et, en plus, ils se font virer des boltes de muit, parce qu'Ils cassent l'ambiance. >

Virer des boîtes de Montpellier s'entend, ou de la côte. Parce qu'à Lodève il y a longtemps que, pour cause d'insécurité francomusulmane, les bars ferment à gendarmes se livrent dans des rues désertes et mal éclairées à un ballet déprimé. Les premiers font mine de détruire une cabine téléphonique ou un réverbère. Les seconds d'interve-

Heureusement pour les uns comme pour les autres, cette année encore, l'été reviendra. La communauté oublie beaucoup de ses craintes et de ses embarras quand le soleil se remet à évoquer quelque chose de doux aux mémoires. L'hiver, Lodève surveille ses filles, de souche ». Les gendarmes interdisent à leur progéniture de fréquenter les jeunes de « la Belle Epoque ». Les amours mixtes demeurent clandestins et les cinq ou six mariages interconfessionaux dénombrés en trente ans se sout soldés par des

Par chance, Lodève est sur le chemin, l'été, des estivantes néerlandaises et allemandes. Hadj veut croire à la force du phén « Peut-être ces rencontres leur mettront-elles un peu de plomb dans la cervelle. Il faut bien qu'ils soient aimés de quelques-uns. »

PHILIPPE BOGGIO.

co

### SITUATIONS.

ANNOT (Alpes-de-Haute-Provence): la Cinq piratée par le maire. - M. Yves Bonot (divers gauche), maire sortant d'Annot, a piraté, samedi 4 mars, les programmes de la Cinq qui a décidé de porter nte. M. Bonot a invoqué des « raisons de promotion touristique a pour justifier la diffusion, durant deux heures, de deux diareconnaît toutefois s'être placé en « marge de la légalité » pour avoir non seulement diffusé ses clips, mais surtout installé sur Annot un réémetteur pour capter la chaîne, sans autorisation ni de la Cinq ni du Conseil supérieur de

● BORDEAUX (Gironde) : Gironde, PC et PS présentent des communes de plus de 3 500 habitants, notamment à Bordeaux où les négociations entre les communistes et M. François-Xavier Bordeaux (PS) ont achoppé sur les places attribuées au PC. Les communistes, qui comptent deux élus dans le conseil municipal sortant. lamaient les quatrième et huitième place tandis que le PS ne leur proposait que les sixième et treizième positions, ce qui revenait à n'assurer au PC qu'un seul ste éligible. Pour la première fois depuis 1965, les communistes présenteront donc une liste autonome conduite par M<sup>100</sup> Claude Mellier. En outre, huit communes de la communauté urbaine seront le théâtre de primaires à gauche. Parmi elles, figure la commune de Carbon-Blanc, dont le maire, M. Philippe Madrelle (PS) est également pré-sident du conseil géneral. —

• MONTLUÇON (Allier) : un adjoint au maire (PC) conduit une liste Nouvelle Gauche. - M. Jacky Flouzat, edjoint au maire communiste de Montiuçon, a présenté une liste de la Nouvelle Gauche face à celle d'union de la gauche conduite par le maire sortant. M. Pierre Goldberg. Conseiller municipal (PC) depuis 1977 et conseiller général de 1976 à 1982, M. Flouzat qui avait rejoint le mouvement de M. Pierre Juquin plusieurs mois avant l'élection présidentielle, ne s'était pour autant pas vu retirer par M. Goldberg, sa délégation aux affaires culturelles. -- (Cor-

. SARCELLES (Vald'Oise) : la permanence de la candidate (PC) saccagée. -Mª Marie-Claude Beaudeau, sénateur (PC), qui conduit la liste communiste à Sarcelles, a annoncé, dimanche 5 mars, qu'elle avait porté plainte contre X... après le saccage de sa pernence électorale. C'est, a-telle rappelé, « la deuxième fois en trois mois que ces loceux sont la cible de tels actes ».

● TOULOUSE (Hautecontre la permanence de M. Dominique Baudis (UDF-CDS). — M. Dominique Baudis, maire sortant (UDF-CDS) de Tou-5 mars, son intention de porter plainte contre X... après que des coups de fusil de chasse eurent été tirés contre sa permanence électorale dans la nuit du samedi à dimanche. Tandis que M. Baudis a fait part de son « inquiétude » devent cet acte de vandalisme, M. Jacques Lévy (PS), qui conduit l'union de la tie, a condamné « avec la plus extrême vigueur la violence sous toutes ses formes ».

TAVERNES (Var) : M. Fiterman candidat. -M. Charles Fiterman, membre du secrétariat du comité central du PCF, se présente aux municipales à Tavernes (Var), sur une liste sans étiquette qui sera opposée à celle de M. René Rajota, le maire socialiste de ce petit villace de cino cents hebitants où l'ancien ministre possède une man est effectivement candidat sur une liste de gauche à les choses sans leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont ». confirmé à l'AFP Mª Danie De March, membre du comité central, député au Parlement européen, premier secrétaire de la fédération du PCF du Var et tête d'une liste communiste à Toulon pour les municipales.

|                                                                           |                                                                           | spécialistes                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| aristoi,) et en<br><b>feate l'amée d</b> e<br>ndividualisé en<br>proupes. | Allemagne (Marburg,<br>• nostresses fermoles a<br>n cours particuliers, a | ven en Angleterre (Oxford, Londre<br>Koblerz,)<br>skuptées à chaque stagizire : du sta<br>u stage semi-individualisé par pet<br>uts et collégions - lycéens. | ne     |
| OISE                                                                      | 21, rue Théophrasta (<br>75015 Paris                                      | <b>©</b> (1) 45 33 13 0                                                                                                                                      | 2      |
| M:                                                                        | · .                                                                       | our l'excellence en langues                                                                                                                                  | ₩1<br> |
| DE POSTAL : LL                                                            | WLE:                                                                      |                                                                                                                                                              | _      |

حكذا من الأصل

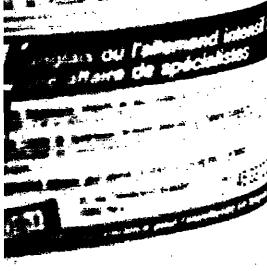



# AVEC LOCAFRANCE, FINANCER UN BIEN D'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL, CE N'EST PAS QU'UNE AFFAIRE D'ARGENT.

C'est parce que Locafrance est acheteur, le premier acheteur français privé de biens d'équipement professionnel (10 milliards de Francs HT en 1988) qu'il est à même de proposer la solution financière la mieux adaptée à la finalité économique d'un bien.



### Trois réunions internationales sur la protection de la couche d'ozone

Les menaces qui pèsent sur la couche d'ozone et le changement global du climat ont été au cœur de trois réunions internationales, samedi 4 mars à Paris, puis dimanche 5 et

hadi 6 mars à Londres. Le collogue scientifique de Paris, rémit à l'initiative de M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, a donné la parole aux experts. La réunion de Londres, où sont rasemblés les représentants de cent vingt-quatre Etats, a été ouverte par M. Daniel Arap Moi,

ent du Kenya, et par le premier n

britannique, M<sup>os</sup> Thatcher, qui a pris l'initia-tive de la conférence. S'ajoutant à la trentaine d'Etats qui ont ratifié le protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone, six out annoucé leur intention d'y souscrire à leur tour : Autriche, Hongrie, Malaysia, Philip-pines, Trinidad et Tobago, Zambie. Mais ni l'Inde ni la Chine n'out pris d'engagement.

Un troisième sommet se réunira samedi 11 mars à La Haye à l'initiative des premiers istres français, néerlandais et norvégien.

Vingt-trois chefs d'Etat et de gouvernement y sont attendus. Physicurs pays de la Communauté européenne n'out pas été invités à ce sommet - Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg, Portugal, — ce qui pro-voque quelques remous diplomatiques. Le ministre belge de l'environnement, M<sup>es</sup> Miet Smet, s'est déclarée « outrée » de ne pas avoir été invitée. Ce deuxième sommet, plus restreint que celui de Londres, semble victime d'une

« Une seule Terre »

de notre envoyée spéciale Il faut méserver notre atmosphère Certes, l'augmentation de la teneur de l'air en gaz carbonique (CO 2) nous menace d'un réchauffement général dont les conséquences régionales sont imprévisibles en l'état actuel des connaissances. Certes, l'ozone de la

stratosphère commence à se « miter »

LONDRES

et présente, au-dessus de l'Antarctique, un « trou temporaire » mais fort inquiétant; ce gaz, fait de trois atomes d'oxygène (O<sub>3</sub>), protège la biosphère – hommes compris – des effets dangereux du rayonnement ultraviolet du soleil mais il a tendance à diminuer à la suite de processus physico-chimiques complexes, où les chloro-fluorocarbones (CFC) jouent un rôle

Les scientifiques de toutes nationalités tiraient la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Les Nations nies avaient organisé à Stockholm en 1972, la conférence de l'environne-ment à la suite de laquelle fut créé le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNVE). Mais le monde politique a pris vraiment conscience des problèmes très réels auxquels l'humanité pourrait être confrontée dans quelques décennies il n'y a guêre plus de deux ans : en sep-tembre 1987 était signé par quarante pays le protocole de Montréal (ratifié à ce jour par treute-deux Etats) pour réduire en 1988 de 50 % l'usage des CFC. Le 2 mars, les ministères de Penvironnement des Douze décidaient d'aller plus loin et de porter à 85 % la réduction des CFC d'ici 1998.

La frénésie du monde politique en faveur de la préservation de l'atmosobère terrestre se traduit par des réu-

Le 5 mars, M. Laurent Fabius, prénissait à Paris quelque deux cents spé-cialistes sur le thème « Atmosphère et climat, comprendre pour agir ». Les orateurs qui se sont succédé ont fait des exposés tout à fait remarquables. M. Jean-Claude Duplessy, directeur du Centre des faibles radioactivités, a expliqué à quel point la connaissance des climats du passé pouvait être utile. M. Ichtiaque Rascol, directeur du pro-gramme Global Change de la NASA, a parié des variations éventue climat dans le proche futur. M. Gérard Mégie, directeur de recherche au CNRS, a exposé la situation actuelle

Les trois scientifiques ont conclu à la nécessité impérieuse d'intensifier les recherches fondamentales, la collecte des données, l'élaboration de modèles Sans un énorme effort qui ne peut être qu'international, comment pourrait-on prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les fondements de la vie

A ce propos, M. Paul Quilès, ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, a souligné l'utilité des satellites et a rappelé que la France était partie prenante dans plusieurs e cux, notamment avec l'Europ et Topex-Poseidon avec les Etats-Unis.

il ne faut pas tomber dans le catasne, ont fait remarquer les participants aux débats de l'après-midi, mais il faut augmenter les connaissances, informer les décideurs et le grand public sans égarer ni décourager l'opinion. Il n'est pas facile cependant de changer les habitudes de 5 d'hommes - bientôt 8 milliards - ni d'infléchir la politique internationale

#### DÉFENSE

#### M. Chevènement favorable à un Eurêka de la recherche militaire

Le ministre de la désense, M. Jean-Pierre Chevenement, confirmé, lundi 6 mars, à Paris l'ambition des pays européens d'organiser la recherche militaire au sein du Groupement européen indé pendant de programmes (GIEP) sclon une formule de coopération qui s'inspire du projet Eurêka er matière civile (le Monde du 1º mars). M. Chevènement a fait part de cette intention à l'occasion de la remise du prix Science et désense, d'une part à M= Leduc pour ses travaux sur des lasers au laboratoire de spectroscopie hert zienne de l'Ecole normale supérieure, et d'autre part à MM. Bienvenu et Kopp pour leurs travaux d'acoustique sous-marine pour

ou les rapports Nord-Sud a rappelé M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat à candidats au remplacement à long l'environnement. « N'attendons pas de l'experiment du CFC-113, le solvant spéciaque les modèles et les mesures soient parfaits » a précisé M. Pierre Joliot, de l'Académie des Sciences, profesde l'Académie des Sciences, profes-seur au Collège de France. « Dévelop-pons la coopération dans les orga-

nismes internationaux existants, a ajouté M. ederico Mayor, directeur général de l'UNESCO, mais n'oublions pas que les populations des pays en voie de développement viveni bien souvent dans l'Ignorance et subis-sent les effets de très fortes pressions démographiques. » « Ne nous contentons pas de regarder les problèmes du monde avec l'œil du riche», a insisté M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la technologie.

Dans sa conclusion de la journée M. Fabius a défini cinq commandements que la situation impose : agir plus fort, augmenter nos efforts de recherche, renforcer la prise de conscience et donc développer l'information, aider massivement le tiersmonde qui ne peut s'en sortir seul, donner une dimension universelle à l'action.

Très différente est la conférence pour la sauvegarde de la couche d'ozone qui s'est réunie à Londres le 5 mars et qui doit s'achever le 7 mars. Centre trente-quatre pays ont répondu à l'invitation de M= Margaret That-

La conférence a commencé par des exposés précis sur les problèmes sérieux qui affectent notre ozone protecteur. Puis les représentants des trois principaux groupes fabricants de CFC (Du Pont de Nemours, ICI, et la filiale d'Elf, Atochem) ont expliqué les problèmes auxquels sont confrontés les

M. Morris Vermille, directeur de la chimie fine et des spécialités d'Atochem, a d'abord rappelé que les CFC sont apparus à partir de 1928 et leurs qualités exceptionnelles de stabilité, d'ininflammabilité, de non-toxicité en out peu à peu clargi les usages. ment, dans le monde, 1,1 million de tonnes de CFC sont uti dont 28 % pour les mousses (isolants, coussins), 25 % pour les aérosols, 25 % pour la réfrigération, 16 % pour les solvants, 4 % pour divers autres usages. A ces CFC proprement dits s'ajoutent 2 % de haions (des molécules où le chlore est remalaxé par le brome mais qui sont encore plus « dévoreuses d'ozone »). Dans le monde, quelque ingt-deux compagnies fabriquent ces produits et représentent à elles toutes un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard de dollars (10,1 milliards de

M. Denys Henderson, président d'ICI, et M. Archie Dunham, viceprésident de Du Pont de Nemours pour les produits chimiques et les pigmens, out expliqué que leurs groupes consacrent déjà beaucoup d'argent à la recherche de produits de substitution. Ainsi Du Pont de Nemours a déjà autorisé des investissements pour 30 millions de dollars (190 millions de francs) auxquels s'ajoutent, en 1988, 70 millions de dollars (440 millions de francs), et 45 millions de dollars (284 millions de francs) en 1989 pour la recherche et le développement. ICI, de son côté, estime à plus de 100 millions de livres (plus de 1,1 milliard de francs) l'ensemble de son programme de recherche, sans compter physicurs centaines de millions de livres d'inves-

#### **Produits** BOUNCAUX

Non seulement, en effet, il faut rechercher des produits de substitution qui aient, autant que faire se peut, les mêmes qualités que les CFC sans avoir les défauts, mais il faut aussi doter les usines des équipements nécessai aux nouvelles fabrications.

A l'autre bout de la chaîne, il y a les utilisateurs qui devront aussi s'adapter. M. Dunham estime que pour la seule réfrigération, il y a dans le monde 120 000 machines capables de stocker dans le froid au moins 200 tonnes chacane. En admettant que le produit nouveau soit disponible pour tous, et en fondant les calculs sur les capacités actuelles de fabrication des équipements, il faudrait trente ans pour tout changer. Et M. Dunham estime à 135 milliards de dollars (850 milliards de francs) les équipements et installa-tions dont le fonctionnement est fondé sur les CFC. Les industriels pensent que trouver des substituts aux CFC n'est pas une tâche insurmontable. Ainsi, Du Pont de Nemours a

lisé dans le nettoyage des composants

électroniques. La réunion qui doit se tenir à La Haye, le 11 mars, à l'initiative des pre-miers ministres français, néerlandais et en 1972 la confèrence de Stockholm norvégien, celle prévue à Helsinki en avril prochain, parleront aussi sûre-ment de l'harmonisation des recherches et des réglementations, destinées

que la Terre constitue un tout, un ensemble inextensible dont les éléments sont solidaires les uns des autres. C'est ce qu'avait déjà fait remarquer dont la devise était « une seule

YVONNE REBEYROL

Unanime dans ses revendications

financières, le défilé aura pourtant

reflété les divisions internes du

milieu : le SNES, qui avait officielle

ment réfuté le mot d'ordre de

« retrait du plan Jospin-Rocard »

les milliards », n'aura pas été entiè-

rement suivi par ses troupes. Les

autocollants jaunes reprenant ce slo-

gan généreusement distribués par les

militants du syndicat FO des collèges et lycées, le SNLC, encadré par les

trotskistes du MPPT, ont sienri sur

bien des poitrines. Un adhérent du SNES d'Aix-en-Provence estime

ainsi que « le plan Jospin ne ressem-

ble plus à rien et qu'il vaut mieux reprendre tout de zéro ». Retirer le plan Jospin? « Sûrement pas, on ne

tient pas à laisser partir les mil-

liards! Mais il faut programmet

l'effort sur cinq ans », pense en revanche une enseignante d'Eure-et-

Segment pas segment, les manifes-

tants affichent leur sensibilité pro-

pre. Les professeurs de lycée profes

sionnel de la FEN et de la CGT ont

préféré défiler sur un parcours dis-

tinct, ne rejoignant leurs collègues

qu'en fin de course. Ils ne veulent

se félicitent de l'objectif des - 80 %

d'une classe d'âge au bac », qui

laisse sceptiques et inquiets les pro-

cat classé à droite, fait figure de défilé dans le défilé. Une grosse cen-

taine de professeurs y réclament le

retrait total du projet Jospin ».
Nous dénions aux technocrates

comme aux parents d'élèves le droit

de se mêler de notre métier. Nous ne

regardons pas le leur», lance un

marcheur. - La loi Jospin, c'est la destruction de l'enseignement public

en France », assure un autre, appa-

remment très à l'aise d'être pris en sandwich dans un cortège du SNES,

Oueloues attractions animent heu-

reusement cette grande manifesta-tion de la déprime : les professeurs

d'éducation physique du SNEP sau-

tent en cadence pour réclamer cinq

heures obligatoires par semaine dans

leur discipline, et un instituteur d'Argenteuil conduit un char à voile

pour demander à ne plus être « mené

Le SNES a donc réussi à entraîner

ce mécontentement hétéroclite,

agglutinant avec succès ses troupes

des lycées à un cortège assez consis-

tant d'instituteurs et de professeurs

de collège. Les professeurs de FO, largement mobilisés, durcissent le

ton en fin de cortège avec des « Hop!

Jospin, plus haut que Devaquet ! ..

La délégation du SNALC, syndi-

fesseurs de lycée.

le syndicat honni.

lus être « des sous-profs », mais ils

#### **SCIENCES**

A cause d'un incident de dernière heure

#### Nouveau retard pour Ariane

Retardé de quatre jours en raison d'une grève, le vingt-neuvième tir d'Ariane, prévu pour la nuit de samedi à dimanche dernier, a du être à nouveau repoussé de quarante-huit heures à la suite d'un incident : au cours du retrait de la tour », des câbles se sont déconnectés. La tour est une construction portée par un chariot roulant, qui enserre le lanceur sur trois côtés pendant son montage et permet aux techniciens d'accéder aux différents niveaux du lanceur. On la retire de quelques mètres dans les heures qui précèdent le tir. Le lanceur est alors exposé au vent, lequel était violent samedi 4 mars quand l'opération de retrait a eu lieu. Des oscillations de la fusée out exercé une force supérieure au seuil admissible sur le tuyau qui assure la ventilation du satellite Meteosat; la prise ombilicale qui fixe ce tuyan au lanceur a. été déconnectée par le système de sécurité. Par réaction, une autre prise a été arrachée, celle qui per-

met la purge du réservoir d'oxygène liquide du troisième étage.

La première connexion a pu être immédiatement rétablie. Mais pour l'oxygène il a fallu acheminer par avion une nouvelle prise depuis la métropole. Cette dernière a été mise en place dimanche dans la soirée.
Cela permettait lundi matin d'envisager le tir pour la nuit du lundi 6 au
mardi 7 mars. Trois fenêtres de tir étaient prévues, la première débu-tant à 0 h 29 (heure de la métro-

Cette semaine de retard n'est par catastrophique, mais elle va tendre encore plus un calendrier des tirs qui était déjà serré. Neuf lancements étaient prévus cette année, en comptant celui qui a eu lieu le 27 janvier.

Dans la mesure cependant où l'on
peut jouer sur l'alternance entre les
deux pas de tir, le retard d'un lancement a peu d'influence directe sur le suivant, et l'objectif ambitieux que-s'est fixé Arianespace pour 1989

#### **ÉDUCATION**

#### Plusieurs dizaines de milliers de professeurs dans la rue à Paris

### « Jospingre, des sous!»

Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FEN) estime que la manifestation du samedi 4 mars, dont il était le principal organisateur, aura été un se succès ». (100 000 manifestants selon lui ; 20 000 selon la police). Il pourrait décider jeudi d'une « nouvelle action avant Pâques », prenant en compte « la nécessité de mieux se faire comprendre des parents d'élères ». La décision sera prise au lendemain de l'émission télévisée à laquelle participerout ensemble MM. Michel Rocard et ionel Jospin, mercredi à 18 h, sur Radio-France, Antenne 2 et FR 3.

Mª Monique Vuaillat, secrétaire générale du SNES, estime que le gouvernement devrait, pour répondre positivement aux manifestants, annoncer une revalorisation des salaires de tous les enseignants et un calendrier d'amélioration des conditions de

mots, tout est dit, ou presque. Le slo-gan de la « manif-bifteck » est éléredoutable par les temps qui courent chez les professeurs. Sur pius de 3 kilomètres de long, sous un ciel de olomb, la longue colonne grise du désenchantement des enseignants a sillonné Paris, samedi 4 mars, de Denfert-Rochereau au carrefour Raspail-Saint-Germain, où les forces de l'ordre interdisaient l'accès des abords du ministère de l'éducation nationale. Trois heures d'une marche morose, presque funèbre, mais déter-minée, au cours de laquelle plusieurs dizaines de milliers de professeurs de lycée et collège, auxquels s'étaient jointes des délégations d'instituteurs, ont décliné sur tous les tons leur exigence d'une « revalorisation » et de movens > DOUT - un enseignement de qualité pour tous », comme le proclamait en tête du cortège la bande-

role du SNES. Visages graves, voix monocordes: Professeurs en colère, augmentez nos salaires ! » Pancartes et calicots répercutent le message : il faut « faire craquer l'enveloppe » pour obtenis « 2 000 F pour tous ». Des instituteurs de la Vienne scandent : « Assez de salades, de l'oseille ! » Un peu plus loin, une délégation de Haute-Savoie confirme : « Jospingre, des sous !» Les badges du SNES martèlent : « Le revalo, il la faut. • Et aussi : « Vivent les profs ! • On n'est jamais si bien servi que par soi-même.

#### « Reprendre tout de zéro »

Où trouver l'argent ? « Des profs, pas des bombes ! », répondent quel-ques lycéens de Champigny. 2000 F, c'est possible à la place des missiles », entend-on un peu par-tout. La grande majorité des manifestants ont la quarantaine et ne se font guère prier pour avouer le montant de leur salaire - de 8 000 F à 10 000 F, - mais aussi leur sentiment d'appartenir à une profession mai aimée et sans avenir. Sur sa pancarte, un solitaire venu de Dieppe se présente ainsi : · Prof primé, réprimé, comprimé, déprimé, sup-primé » La banderole du lycée d'Ancenis (Loire-Atlantique) exprime le même dépit à l'égard des négociations ouvertes par M. Jospin : Des tables rondes, encore des tables rondes, et on tourne en rond sans ronds. > L'une des enseignantes qui la portent estime qu'« avec sa poudre aux yeux, Jospin a réussi à nous enlever le peu de foi qui nous reste ». Pourtant, elle n'hésite pas à reconnaître certains aspects positifs dans les projets ministériels, comme le suivi individuel des élèves et . les

diplômes pour tous -. Mais elle

travail et de rémunération. « Il est possible de faire évoluer le système à condition d'y mettre le prix », déclare-t-elle.

D'autre part, les différentes coordinations nationales d'instituteurs et de professeurs présentes dans le cortège ont appelé dimanche à une grève nationale reconductible à partir de lundi 13 mars pour obtenir « 2 000 F pour tous, le retrait du plan Jos-pin actuel, une loi de programmation et l'instauration du corps unique ».

M. Michel Rocard, qui était l'invité de la presse anglo-américaine à la veille de la manifestation, a déclaré vouloir sortir du «blocage» actuel par «l'intervention de l'opinion publique et des parents d'élèves » et ne pas s'attendre à voir aboutir la réforme « en moins d'une douzaine de mois ». Le premier ministre, qui était

« Jospingre, des sous! » En trois attendait d'abord autre chose : ne et des « Non! la jeunesse ne sera pas plus faire cours d'allemand devant sacrifiée ». Leur service d'ordre avait conquis brutalement le droit de précéder les « coordinations », bien compactes elles aussi, animées par des militants parisiens du SGEN-CFDT et des enseignants proches de la Lique communiste révolutionnaire

l'invité samedi du « Grand Oral » de la radio Pacific FM, a rappelé l'important effort budgétaire consenti par son gouvernement et qualifie de « stupidité noire » le mot d'ordre de « retrait du plan Jospin ». M. Jospin, qui visitait, lundi 6 mars, en fin de matinée, le Salon de l'étudiant, à Paris, a déclaré : « Il existe un accord sur la loi d'orientation, mais un blocage sur les problèmes de revalorisation. » Faisant allusion à l'émission télévisée où il doit s'exprimer mercredi, en compagnie de M. Rocard. M. Jospin a ajouté : « Nous pouvous montrer, avec le premier ministre, que l'effort amorcé par le gouvernement est sans précédent. Déjà, on est passé de 10 milliards à près de 11 milliards depais le début de la négociation. C'est un problème de moyens qui dépend de l'arbitrage du gouverne-

> qui appellent à la « grève générale de l'éducation ». Satisfaits d'avoir promené leu sité jusqu'au cœur de Paris, les professeurs se sont dispersés sous une mauvaise pluie parfaitement de cir-

PHILIPPE RERNARD.



#### Salon et minitel

Pour la quatrième fois, le Salon de l'étudiant se tient à Paris, dans Grande Halle de La Villette. Au cours de cette vaste foire aux études, environ 150 000 visiteurs tentent de décrypter leur avenir sur les stands de quelque 600 exposants, à travers les conférences et dans les différents ateliers d'orientation mis en place par les organisa-

Que faire avec un bac A? Quels débouchés pour les premiers cycles scientifiques ? Comment bien choisir son école de comme Comment faire ses études en Europe ? Autant de questions qui conduisent des cohortes de jeunes, inquiets de leur avenir, dans les manifestations comme celles-ci. Après le succès des précédentes édi-tions parisiennes, le mensuel l'Etudiant a multiplié ses salons dans les régions : à Marseille en décembre demier, à Toulouse et Bordeaux en nvier. à Lvon en février, en attendant celui de Lille fin mars. Plus d 400 000 visiteurs au total.

Une telle soif d'informations, que les services officiels ne suffisent pas à étancher, a conduit l'Etudiant à mettre en place à l'occasion du Salon 89 un service télématique à destination des quinze - vingt-cinq ans. Sur 36-15 L'Etudiant, ceux-ci auront le choix entre 25 000 formations supérieures françaises, 5 000 diplômes et 3 600 établissements. Ils trouveront une réponse personnalisée et interactive à leurs besoins en fonction de leur cursus et de leurs souhaits. Enfin, ils pourront échanger entre eux les bons tuyaux.

Salon de l'étudient, jusqu'au mardi 7 mars, de 10 heures à 19 heures, à la Grande Halle de La Villette. Métro Porte-de-Pantin. Entrée : 25 F.

#### Création d'entreprises

€ Concevoir et analyser 🚓 sier économique et finer les clés de la réussite pour est créateur » est le thème de cine mineires de formation organisés par les Junior-entreprises. Le 9 mars à Paris et Angers, le 16 à Toulouse et Reims, le 23 à

CNJE, 28, rue Louis-le-Grand, 75002 Paris. Tél.: 42-65-00-62.

 Rendez-yous à Jussieu.

Les 8 et 22 mars, l'université Parls-VII à Jussieu accueillera les

élèves de terminale des lycées d'Ile-de-France pour les informer des études qu'ils pourront envisager après le baccalauréat.

Paris-7 Juasieu, 2, place Jussi 75005 Paris. Tél. : 43-38-25-25.

#### Reprise d'entreprise

La faculté de droit de Rouen organise mardi 21 mars une table ronde sur le thème «La reprise d'entreprise per les sals-

Université de Rouen, faculté de droit, boulevard Siegfried, 78130 Mont-Saint-Aignan, Td. : 35-14-

حكفا من الأصل

and the second of the second and a consider months

.... := 25

2.5

- 420

45 loss.

Selon et minitel

**JUSTICE** 

Devant les assises de la Corse-du-Sud

# L'obscur procès d'un hôtelier de Porto-Vecchio

Après trois jours d'audience, s'il en savait plus qu'eux, et ils n'ont la cour d'assises de Corse-du-Sud a décidé, le samedi 4 mars, de renvoyer le procès de l'hôtelier Jean-Bernard Sas, accusé d'avoir tué un jeune touriste danois, Christian Bungaard, pour un voi de chaises en juillet 1987. La cour a demandé un supplément d'enquête à la suite de la déposition d'un témoir de la dernière beure, audition qui n'a pas été la moindre surprise du début de ce procès, très suivi an Danemark et par l'ambassade de ce pays à Paris.

A.MCCIO

de notre envoyée spéciale

Jean-Bernard Sas n'est pas Corse et il serre les machoires depuis si longtemps que, de sa figure, on ne retient que les maxillaires. Il a eu une dérogation pour monter à dixsept ans sa première boucherie près de Bordeaux. D'une, il en a fait deux, puis trois et une société d'abattoirs. Il est aussi chasseur. Parmi ses six fusils, le Benelli est réservé aux pigeons, le calibre 20 lui a été offert par son fils et il a acheté le 16 \* par amour ».

Sas a acquis l'hôtel de la Calèche d'or, à Porto-Vecchio, en 1980, mais il narle de la Corse aux jurés comme

**FAITS DIVERS** 

A Metz

La petite Christelle n'aurait pas été violée

Christelle Burbach, trois ans, retrouvée morte le 25 février à Metz-Bellecroix n'a pas été; violée. contrairement à ce qui avait été éta-bli lors de l'examen médico-légal préliminaire qui avait eu lieu le jour même du drame. Cependant le rapport d'autopsie précise que la fillette a, semble-t-il, été victime d'une tentative de viol. En témoignent le fait que Christelle a été dépouillée de ses vêtements et sous-vêtements et l qu'elle a été frappée et gravement blessée à la cuisse par un coup de

rasoir, de couteau ou de cutter. Ce nouvel élément pourrait réo rienter le travail des policiers, qui avaient systématiquement interrogé-les exhibitionnistes et les maniaques sexuels fichés par les services de police. Le travail de fourmi réalisé durant la première semaine de l'enquête n'est toutefois pas réduit à néant : l'agresseur a pu être « dérangé » par un passant on un habitant du quartier.

Le parquet du tribunal de Metz avait ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre X... pour homicide volontaire et viol, le dimanche 26 février.

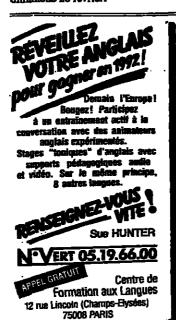

QUELLES SONT **SUPERSTITIONS** DES FRANÇAIS? REPONSE PAGE 183 DU LIVRE

qu'à se retourner vers les rangs du public pour voir qu'il a su se faire des amis. Le 30 juin 1987, il y avait sur la terrasse de l'hôtel seize chaises à 200 francs chacune, mais ce serait mal le connaître que d'imaginer qu'il aurait pu, à quarante-quatre ans, « être assez fou pour tuer quelqu'un en face de chez lui pour deux chaises ».

Christian Bungaard est grand, blond et Danois. Elève ingénieur à Copenhague et motard. Le le juillet 1987, il arrive en vacances à Porto-Vecchio, dans un camping où il n'y a rien pour s'asseoir, sinon deux ou trois chaises que des copains ont empruntées la veille à la Calèche d'or. Dans la muit, il part avec son ami d'enfance, Jens Nielsen, élève officier dans l'armée, chercher deux autres chaises. Il porte des sandales bleues marquées des anneaux olym-piques. Nielsen échappe à la chasse à l'homme grace à ses baskets. Bungaard, vingt-quatre ans, est tué de treize plombs de chasse dans la tête. Il a des ecchymoses sur le corps et sur les organes sexuels. A la suite d'un coup de téléphone anonyme. son corps sera retrouvé par la gendarmerie juste en face de l'hôtel.

Bruno Ouarne n'est pas Corse non plus. Serveur au restaurant le Tourisme de Porto-Vecchio, il surprend les Danois avec leurs deux chaises à 50 mètres de l'hôtel, et son premier réflexe est d'alerter Sas. Il allume la rampe multiphares de sa Toyota et il onvre la chasse, rattrapé, affirme-t-il, par la Mercedes grise de l'hôte-lier. Sas s'occupe de Bungaard, qui crie « Help! », et lui part ensuite traquer le second jusqu'au camping. Ouarne découvre le corps devant l'hôtel, « un paquet », la tête « éclatée », mais il ne s'approche pas, car la vue du sang le « paralyse », et il rentre chez lui. Il accuse Sas d'avoir frappé le Danois, mais il n'a pas assisté à la scène. L'hôtelier, qui n'avait même pas « remarqué » le nerf de bœuf saisi dans sa voiture, n'a ce soir-là rien fait, rien entendu et pas même vu le corps, puisqu'il n'est pas descendu lorsque les gendarmes l'ont « réveillé ». Oname a peur de communiquer son adresse à la cour. Il a quitté l'île immédiatement après une garde à vue dont on comprend mal - on trop bien -qu'elle n'ait pas débouché sur une incultation personne en danger.

#### **Jeunes Danois** sous protection

Jens Nielsen est revenu en Corse avec trois amis la semaine dernière pour témoigner au procès de Jean-Bernard Sas, traduit devant les assises de Corse-du-Sud pour bomicide volontaire avec préméditation. Légèrement bousculés et pris à partie par les amis de l'hôtelier, les jeunes Danois ont repris l'avion avec vingt-quatre heures d'avance. Les parents de Christian Bungaard avaient préféré ne pas assister au procès. Me Ann-Louise Hansen, qui représentait l'ambassade du Danemark, a été *« choquée* ».

Pour pouvoir commencer à juger l'hôtelier le 2 mars, il a d'abord fallu attendre que tous les jurés aient trouvé à se garer autour du palais de justice d'Ajaccio. La cour ne s'est pas impatientée et elle les a même remerciés, quand ils ont été au complet pour le tirage au sort, d'être venus si nombreux.

Principal témoin à charge, Bruno Ouarne et son amie Martine Bordereaux ont dû être entendus sons la protection d'une demi-douzaine de policiers en civil du GIPN de Marseille. Leurs gardes du corps ayant d'autres obligations, ils ont quitté ensuite la Corse immédiatement et n'ont pas pu être réentendus. L'ordre du procès en a été bousculé, et ce n'est qu'au troisième jour d'audience que les liens de l'accusé avec le milieu ont été évoqués. Tout le monde a vu des « célébrités » de Porto-Vecchio dans la salle, mais même les policiers n'en parlaient qu'à l'abri d'un coin de couloir.

Les lecteurs de la presse locale ont été informés que Sas était un gentil père et un bon époux, mais les journaux ont passé sous silence que quelques-uns de ses amis étaient poursuivis pour trafic de drogue ou proxénétisme et qu'il avait fait fabriquer des dépliants publicitaires avec sa photo par un imprimeur chez qui ont été saisis soixante-huit cartes d'identité vierges et un cachet de la préfecture de la Gironde, L'hôtelier, est vrai, n'a pas d'antécédents judiciaires, et, en bon professionnel, il a lui-même rappelé que, pour tenir un PMU comme il l'a fait en arrivant en Corse, . il faut être sans

#### Le témoin surprise

Le procès, en fait, n'a jamais commencé, car on en serait vite arrivé à incriminer l'enquête. L'autopsie a été pratiquée quatre jours après la mort, avec ce que le président Marc Riolacci a appelé un « retard dû à l'insularité », le médecin légiste d'Ajaccio étant indisponible. Le corns était entièrement nettoyé quand l'examen a été pratiqué, et l'endroit où Bungaard a été tué n'a donc pas pu être établi. De nom-breuses piques thérapeutiques ont été administrées alors que la mort a été immédiate, ce que Mª Gaby Cohen-Bacri, avocat de la famille Bungaard, a jugé - sidérant » et que la cour a préféré porter au compte d'une « incapacité à se rendre compte de la mort ». Le maréchal des logis chef Aubourg est venu affirmer qu'il était doté d'un chronomètre pendant la reconstitution de gendarmerie, mais on a cherché en vain un mimitage dans les procès-verbaux, carence inadmissible aux yeux de la désense, représentée par Me Jean-Louis Pelletier et Mº Antoine Sollacaro. Le juge d'ins-truction Marie-Françoise Knittel n'a pas cherché à retrouver le conducteur de la Citroën verte à capot noir qui aurait pu permettre une vérifica-tion des déclarations de Bruno Onarne, bien qu'un nom figure dans le dossier. Plus, une expertise des cheveux retrouvés dans les ongles de victime, envoyée au laboratoire du Carme, à Bordeaux, est revenue mélangée à celle d'une autre affaire demandée par un juge d'Evry.

Plusieurs témoins ont affirmé que les gendarmes avaient compris le contraire de ce qu'ils avaient dit, et, l'insularité aidant, on a fini par ne plus être sûr de l'heure du crime. Le maire adjoint de Porto-Vecchio, M. Jean Buresi, seule personne à avoir noté l'heure précise du coup de fen (2 h 24), en est venu à affirmer qu'il avait peut-être confondu avec un plasticage : « Des coups de feu, des plasticages, l'été il y en a toutes

Ce n'est pas dans le bois de Vin-

cennes que sera construit le grand stade. Dans un entretien accordé au

Journal du Dimanche du 5 mars,

M. Jacques Chirac a déclaré que, si le site du grand stade de 80 000 à

100 000 places qu'il veut construire dans l'agglomération parisienne n'est pas encore choisi, l'implanta-tion dans le bois de Vincennes est

Le maire de Paris espère ainsi, à

huit jours des élections municipales,

dissiper les inquiétudes nées de son projet – confirmé dans la même interview – de réaliser un grand stade jugé indispensable à la candi-dature de la capitale pour l'organisa-

tion de la Coupe du monde de foot-ball en 1998 (le Monde du

Sans être tous des écologistes

militants, beaucoup de Parisiens craignent que, même enterré, le

grand stade ne mette le bois de Vin-

31 janvier).

elle-même étant sceptique. l'élu a déclaré que son radio réveil n'était peut-être pas à l'heure, car, allez savoir, il y avait peut-être eu une panne de courant cette nuit-là dans commune. L'arme du crime n'a même pas pu être déterminée, la mort ayant été causée par des plombs de fusil de chasse.

La cour a craqué le troisième

jour, lorsque, plus d'un an et demi après les faits, M. Jean-Marc Léon est venu avec son nœud papillon exposer ce qu'il n'avait encore jamais pensé à confier aux enquêteurs. Grognon après trois jours d'isolement, n'ignorant rien des déboires qu'entraîne la position de témoin ». M. Léon s'est lancé. Il était sur les lieux présumés du crime à l'heure approximative de celui-ci. Assistant médical dans un cabinet voisin de l'hôtel, il était justement venu éteindre un laser vers 2 heures du matin. L'avocat général, Philippe Bourion, a alors posé la question dont personne, même pas la défense, qui avait cité le témoin, ne voulait entendre la réponse : - Qu'est-ce que vous avez comme voiture? - Lorsque M. Léon a répondu - une Mercedes . l'un des jurés s'est mis à pleurer de rire. Le Danemark ne le croira pas, mais le témoin était. cette nuit-là, venu éteindre un laser avec la même voiture que l'accusé Jean-Bernard Sas. Une Mercedes grise. Sur requête de la partie civile. la cour a demandé un supplément d'information et renvoyé l'affaire à la prochaine session. C'est ainsi que Jean-Bernard Sas, pour excès de zèle, n'a pas été acquitté et qu'il est retourné à la maison d'arrêt, où il est

CORINE LESNES.

#### Au tribunal de Paris Graphologie et libertés

Si une analyse graphologique permet de connaître certains aspects de la personnalité du scripteur, elle ne révèle pas tout. Ainsi, le directeur d'une société d'assurances n'avait-il pas prévu qu'un cadre, dont il avait fait étudier l'écriture à son insu lors de son embauche, le conduirait sur les bancs du tribunal correctionnel, et précisément en raison de cette analyse.

Le 25 septembre 1985, M. Georges Gafner, directeur du Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH), avait embauché M. Pierre Baron en qualité d'attaché juridique, après que ce dernier eut été sélec-tionné par un cabinet de recrutement. Toutefois, pendant la période d'essai de trois mois, M. Gafner avait souhaité s'assurer que son nouvel employé possédait bien les qualités requises. Il lui fit effectuer un certain nombre de travaux de rédaction officiellement destinés à établir ses capacités d'analyse et de synthese. En réalité, ces manuscrits furent confiés à un graphologue dont les conclusions durent être favorables, puisque M. Baron fut confirmé dans son poste.

Cependant, quelques mois plus tard, le cadra apprenait l'usage fait de ses rapports. Il exigeait que les résultats de l'analyse graphologique lui soient communiqués. Devant les refus successifs du directeur, M. Baron saisissait la Commission nationale de l'informatique et des liberté (CNIL), que préside M. Jacques Fauvet, en considérant que l'analyse litigieuse tée par des moyens frauduleux. déloyaux et illicites ».

de résultats, M. Baron déposait une plainte, le 24 février 1987, en invoquant la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés. Le parquet sollicitait l'avis de la CNIL, selon lequel le délit étant cité à comparaître le 2 février 1989 devant la 17º chambre correctionnelle de Pans sous la prévention d' « enregistrement ou conservation d'informations nominatives en violation des dispositions légales ».

A l'audience, le directeur indiqua que e la graphologie de contrôle » n'avait pas été conservée car ce type de document n'est pas archivé après confirmation de l'embauche. Cette affirmation a permis aux juges de relaxer M. Gafner. Le jugement rendu le jeudi 2 mars, sous la présidence de M. Claude Grellier, établit un subtil distinguo entre « dossier » et « fichier » ; « Le dossier personnel d'embauche de classée l'étude graphologique litigieuse, declare-t-il, ne constitue pas un fichier au sens de la loi précitée, étant observé en toute hypothèse qu'il n'est pas demontré (...) que ce dossier ait été ensuite conservé par l'employeur dans un quelconque fichier, s

Sélectionné par un cabinet spécialisé et « contrôlé » par une analyse graphologique, M. Baron semblait correspondre au profil exigé. Il a pourtant été licencié le 16 septembre 1986, pour deve-nir... chef de cabinet au conseil général de l'Yonne.

La graphologie, comme le droit, a quelques progrès à faire. MAURICE PEYROT.

Les nominations dans la hiérarchie

### Polémique entre deux syndicats de magistrats

ture (SM) répond dans un com-muniqué diffusé le 2 mars au "/ Livre blanc publié par l'Union syndicale des magistrats (USM) qui, sous le titre Des nominations et des hommes, critiquait la faveur récente dont bénéficieraient, à ses yeux, les magistrats membres du SM (le Monde du 3 mars).

. Il est vrai, écrit le SM, qu'en raison de ses dispositions statu-taires qui lui imposent une rotation rapide de son équipe dirigeante notre organisation a conduit nombre de ses membres aux responsabilités syndicales de les nuits à Porto-Vecchio. - La cour

cennes en péril, par les effets

induits : circulation accrue, parkings

D'autant que cet espace vert est

déjà bien grignoté. Un colloque organisé le samedi 4 mars à Paris par l'association Sauvons le bois de Vincennes et le groupe de recherche

en écologie de l'université Paris-VIII

a mis le doigt sur la progressive diminution de la surface boisée. Sur

les 995 hectares, plus de cent sont

interdits au public en permanence et

quarante sont occupés par des équi-pements payants. Le plan d'occupa-

tion des sols adopté en mai 1988 par

le Conseil de Paris autorise la

construction dans les deux grands

bois de Paris d'équipements liés aux

loisirs. Le colloque a demandé la création d'un établissement public chargé de gérer – et de protéger – l'avenir du bois de Vincennes.

du 3 au 12 mars 1989

immenses, etc.

Le grand stade ne sera pas construit

dans le bois de Vincennes

Le Syndicat de la magistra- haut niveau (plus de cent en vingt

. Il est non moins vrai que tous ces anciens dirigeants n'ont pas tous désiré continuer d'être mem-bres de notre syndicat. tions à des postes importants ont pu concerner des personnalités

ayant été membres du SM, on ne recense, à ce jour, que deux pre-miers présidents et deux procureurs généraux de cours d'appel de province, officiellement adhé-rents de notre organisation, soit quatre personnes pour près de deux cents postes de ce haut

- On est loin du raz de marée que croit pouvoir dénoncer l'USM, qui, en son temps, a garde un curieux silence lors de la nomina-tion par M. Albin Chalandon d'une kyrielle de magistrats se réclamant ouvertement de l'Asso-ciation professionnelle des magis-trats (APM), filiale de la droite extrême dans la magistrature. Enfin, il serait peut-être bon de rappeler que le SM représentait 33 % du corps judiciaire aux dernières élections professionnelles.

- Le pluralisme voudrait que ces résultats aient une traduction dans le corps lui-même. On est loin du compte (...)

 L'USM, qui ne paraît pas, sur ce dernier point, des mieux placées pour émettre des protestations numériques sérieuses, se plaint de la tendance uniformément proche du SM de certains nouveaux promus, mais ne remet toutefois pas en cause leurs qualités person-

. Et si, pour une fois, conclut le SM, ce dernier critère avait seul prévalu ? -

#### **EN BREF**

• Suicide à la prison de Fresnes. - Un détenu de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) s'est pendu dans sa cellule, lundi matin 6 mars. Michel Grischanow, trentedeux ans, comptable, écrosé le 13 janvier dernier pour délinquance financière, a été découvert lundi vers 3 heures, lors d'une ronde des surveillants, pendu à l'aide d'un drap accroché à la potence supportant le poste de télévision de la cellule.

● La voiture de Mª Terquem « visitée ». - La voiture de Mº Francis Terquem, avocat au barreau de Paris, a été l'objet d'une visite énigmatique dans la nurt du vendredi 3 au samedi 4 mars. Avocat de SOS-Racisme, Mª Terquern est aussi l'un des défenseurs des prostituées qui se sont constituées partie civile dans l'affaire Jobic, jugée depuis le jeudi 2 mars au tribunal de Nanterre. Mª Terquem a découvert son véhicule - une Porsche qui était garée au pied de son immeuble – les fenêtres brisées, tandis qu'à l'intérieur dossiers et papiers étaient éparpillés. Aucun vol n'a été constaté, bien que la voiture soit équipée d'un autoradio et d'un radiotéléphone. Mª Terquem a déposé plainte. Le parquet de Paris a confié l'enquête à la 6º division de police judiciaire.

• PRÉCISION. - Dans le compte-rendu d'audience du procès de l'affaire Jobic, paru dans le Monde daté 5-6 mars, il fallant lire : € Enfin, Mª Jean-Marc Varaut a dispensé élégamment une péroraison en forme de réhabilitation du commissaire Jobic, son client : « On peut voir, dans la cour de la préfecture de police de Paris, une plaque de marbre. Et sur cette plaque, les noms gravés des policiers tombés victimes de leur devoir. Le commissaire Jobic n'est pas tombé ! !! a été inculpé victime du devoir. Vous lui rendrez ius-

### Collection Repères

L'EXCELLENCE EN POCHE La dette du tiers monde

- Le commerce international
- La comptabilité
- La consommation
- des Francais La crise dans les
- pays de l'Est
- La décentralisation

 L'ergonomie • et plus de 60 autres

• L'économie chinoise

• L'économie de l'URSS

• L'emploi en France

titres

Le dollar

128 pages - 38F LA DECOUVERTE

FOIRE NATIONALE A LA BROCANTE **ILE DE CHATOU** près de Paris. Accès direct R.E.R. Chatou. le Syndicat National du Commerce de l'Antiquité et de l'Occasion. Tél. 47.70.88.78

### Les coqs dans les roses

Il y avait trente et un ans que l'équipe de France de rugby n'avait pas perdu un match coutre l'Angleterre en ne marquant ancum point. Il y avait vingt-cinq aus que les Français n'avaient rien inscrit au panneau d'affichage dans un match du Tournoi des Cinq Nations, dix aus que les Anglais n'avaient pas battu les Français à Twickenham, sept ans que l'équipe du coq n'avait pas été battue par celle de la rose. Des séries brutalement interrompues samedi 4 mars : dans son temple londomien, le XV sélectionné par Goeff Cooke a battu 11-0 la formation de Jacques Fouroux.

de notre envoyé spécial

Peut-on parler de miracle à propos du jeu de rugby sans qu'aussitôt les dévots crient au blasphème? C'est pourtant par miracle que l'équipe de France a échappé samedi à ce qui aurait pu être la plus grande catastrophe de son histoire. Car ce n'est pas onze points que les Anglais auraient di inscrire au tableau d'affichage du stade de Twickenham mais quatre ou cinq fois plus tellement leur domination a été vive. Comment les coéquipies de Pierre Berbizier ont-ils réussi à limiter de la sorte l'ampleur des dégâts provoqués par la tornade blanche? Comment out-ils résisté jusqu'à l'extrême limite du temps à la terrible pression qu'exerçait sur eux le pack adverse ? On a dit miracle. « Ils ont été héroïques », a simplement répondu le sélectionneur national Jacques Fouroux. Autant dire qu'ils ont joué avec l'énergie du désespoir. Sur les quatre-vingts minutes de jeu les Français n'ont pas eu le ballon en main plus de dix minutes : ils ont passé leur temps à défendre et défendre encore, le plus souvent adossés à leur ligne de but. Dans ces conditions la pilule n'était pas trop amère, l'addition n'était pas trop salée. D'autant qu'on l'atten-dait avec une certaine appréhension cette « douloureuse ».

Que s'était-il passé en effet lors des trois derniers déplacements de l'équipe de France à Londres? En 1981, l'année du plus beau des grands chelems tricolores, la victoire (16-12) n'avait tenu qu'à un coup tordu : avec un ballon qui n'était pas en jeu. Pierre Berbizier, qui avait fait des débuts controversés derrière la mêlée, avait joué une touche rapide qui avait permis au regretté Pierre Lacans d'inscrire un essai de rapine. En 1983, trois essais par Estève, Paparemborde et Sella n'avaient laissé finalement qu'une marge de quatre points (19-15). En qui avait sauvé les meubles avec trois gros drops (9-9). Et en 1987 (19-15), il n'y aurait sûrement pas eu de quatrième grand chelem si, d'un superbe coup de rein. Philippe Sella n'avait réussi un exploit personnel: le centre agenais avait aplati un ballon chapardé aux demis Hill et Andrew à soixante mêtres de l'en-

Bref, il ne fallait pas prendre la réussite française à Twickenham depuis dix ans pour argent comp-tant. C'était souvent du vol, parfois de l'arnaque. Dans tous les cas les avants anglais avalent fait souffrir le pack français. Mais pourquoi cette année la sélection de Jacques Fou-roux n'a-t-elle pas réussi à prendre le dessus on au moins à maintenir l'équilibre du score comme les autres fois? Pourquoi Serge Blanco. Seira, du Pariek Cinavet, reinte a Paile pour remplacer Patrice Lagis-quet, blessé, n'ont-ils pas fait comme à Dublin puis à Paris contre les Irlandais et les Gallois, lors des deux premiers matches du Tournoi 1989?

On aurait dit que ces prestidigitateurs ne savaient plus faire leur tour. Plus de lapin dans le chapeau, plus de colombe dans les poches, plus de foulard dans les manches. Plus rien, autrement dit pas le moindre essai, pas même la moindre occasion d'essai. Faut-il pour autre d'essai. bler? En l'occurrence, on ne peut faire qu'un seul reproche aux lignes arrières françaises : ne pas avoir vu venir Will Carling à la vingtième

Quand le capitaine anglais est assé sous le nez de Jean-Baptiste Lafond, indifférent à l'action comme peut l'être un cancre près du poêle, la bande à Blanco a dû se dire: « Ca. c'est signé Villepreux!» Au lieu de croiser avec Chris Oti qui déboulait dans son dos, au lieu de donner la balle à l'ailier qui fonçait vers les poteaux, le centre a pour-suivi sa diagonale dans l'en-but sans autre opposition puisque les défen-seurs français étaient fixés au milieu du terrain.

Le coup était trop beau pour être sorti de l'imagination des Anglais qui n'en out précisément aucune en matière d'attaque déployée depuis des décennies. On aurait donc bien pu l'attribuer à Pierrot-la-science, pu l'attribuer à Pierrot-la-science, l'entraîneur de Toulouse : grand théoricien du jeu de mouvement, celui-ci était allé récemment donner quelques couseils aux Anglais. Pou-voir dire que ces quatre premiers points au score étaient le prix de ce que certains responsables de la Fédération française ont considéré comme une trahison aurait sans doute bien arrangé Jacques Fou-

Mais Pierre Villepreux ne sera pas le baudet de cette méchante fable. Will Carling en a donné la raison toute simple : cet essai fumant était avant tout une combinaison ratée. Chris Oti devait bien prendre la balle mais il ne s'était pas trouvé

capitaine à poursuivre seul l'action. On n'ouvrira donc pas la chasse aux sorcières. En revanche, Jacques Fouroux devrait sérieusement se demander pourquoi ses arrières ont été dans l'incapacité d'allumer les pétards avec lesquels ils peuvent faire du moindre match une fête

Se contenter de constater que les ants anglais ont dominé toutes les phases de conquête du ballon, touches, mélées, regroupements, comme l'a fait le sélectionneur à la fin de la partie, c'est un peu court.

Bien sûr il pourra toujours faire valoir que Laurent Rodriguez, qui relevait de blessure, n'a pas eu le rendement qui avait été le sien à Dublin et que dilles Bourguignon était dans le même cas. Il pourra aussi incriminer Dominique Erbani qui, en laissant tomber une balle dans un beau mouvement collectif, a sûrement gâché une des rares occa-sions françaises. Mais cela n'a pas vraiment été essentiel samedi après-

#### Plus gros moins fort

L'essentiel, c'est que les limites des conceptions du jeu d'avants de l'ancien demi de mélée de l'équipe de France sont apparues avec éclat. Depuis la finale perdue de la Coupe du monde, son obsession est de constituer le pack le plus lourd possible car il estime que le plus gros finit toujours par être le plus fort. blesses contre les Irlandais et encore plus contre les Gallois. Or ces deux équipes n'ont pas le potentiel des Anglais dans ce domaine.

Samedi les kilos supplémentaires des avants français n'ont pas pesé lourd dans les bras du pack adverse. Ensemble d'un dynamisme épous-toussant, ces huit joueurs étaient pourtant quasiment les caricatures des rôles qu'ils avaient à tenir. Gareth Chilcott, pilier cylindrique et chauve dans la grande tradition britannique, a sur la auque un bourrelet qui le fait ressembler à un bou-ledogue, ce qui ne l'empêche pas de faire en cas de nécessité une passe plongeante. Wade Dookey et Paul Ackford, des deuxième ligne qui auraient leur place sous des pan-neaux de basket, font sur le terrain ce qu'ils font dans le civil, la police, autrement dit ils règlent au meent la circulation dans les embouteillages. Dean Richards, en bon numéro 8, est comme l'étrave d'un navire de guerre. Et Andy Robinson, qui du haut de ses 175 cm est le plus petit troisième ligne aile internations surtout la réplique anglaise de ce qu'a été Jean-Pierre Rives : l'avant coureur infatigable qui fait aujourd'hui cruellement défaut aux

lignes françaises. Eh bien! ce pack hyper-fonctionnel a parfaitement fonc-tionné samedi. Il a marqué un essai, l'arbitre lui en a refusé un autre. Mais surtout il a coupé court à toute velléité de révolte des Français en monopolisant le ballon. Il n'y a pas d'autre explication à ces pénalités à répétition jouées à la main en fin de partie. Le capitaine Will Carling a bien noté que le but de la manœuvre était moins de franchir la ligne — ce que Robinson a tout de même réussi à faire dans les dernières minutes de eu – que déviter de rendre le ballon à l'adversaire en bottant la pénalité. C'était se priver de quelques points mais c'était maintenir la tête des Français sous l'eau.

On dira que si Lagisquet n'avait pas mis le pied en touche dans les premières minutes de jeu, que si Lafond n'avait pas raté ses trois pénalités ou que si Mesnel avait eu plus de réussite dans ses coups de pied en touche, le long cours de ce match. Les nouville auxit eu plus de compte de la match tranquille aurait pu être changé. Mais ce qu'il faut changer c'est une conception manichéeane de la conquête du ballon pour rece-voir dans les meilleures conditions les Ecossais au Parc des Princes 18 mars. Une victoire permettrait aux Français de remporter le Tournoi pour la quatrième fois consécu-tive à condition que les Anglais ne gagnent pas à Cardiff.

ALAIN GIRAUDO.

BOXE: KO dramatique à Lyon



L'Américain Terrence Alli s'apprête à faire un saut périlleux de joie après avoir mis K.G. Devid Thio, qui a sombré dans le come.

Le boxeur ivoirien David Thio, uppercut du droit au menton, vingt-deux ans, était toujours dans un coma profond kundi 6 mars à l'hôpital neurologique de Lyon, où il avait été transporté samedi soir après avoir été mis K.O. par l'Américain Terrence Alli. Les médecins se montraient très réservés sur le sort du jeune super-léger, qui réside en

Après avoir résisté pendant sept reprises à son adversaire, champion des poids légers aux Etate-Unis, David Thio, qui aveit jusque-là remporté dis-hit victoires en ris-huit combats, a commencé à faiblir à la huitième recrise et s'est écroulé à la neuvième, atteint par un terrible

Durant une demi-heure, alors que son adversaire hurlait de joie devant les six mille spectateurs, il a recu les premiers soins sur le ring du Palais des Sports de Lyon, avant d'être évecué, inconscient, vers l'hôpital. Son manager, Jean-Marc Perono, mis en cause pour avoir opposé à son protégé un boxeur besucoup trop fort pour lui, plaide non coupeble : « il n'existait pas un écert considérable entre les deux boxeurs. Je regrette l'issue du match, pas de l'avoir conclu. Au huitième round, le lui ai demandé d'arrêter, il m'a répondu qu'il n'en était pas question... s.

ATHLETISME : championnats du monde en salle

#### SKI ARTISTIQUE: les championnats du monde

### Les Français se font des bosses

réside dans les caprices d'une météo-rologie qui place le printemps en

hiver. Bref, trois jours avant le début

des épreuves, il manquait un pen de ce coton que les fanas de trains élec-

pionnats, les habitants se sont mobi-

figures, sans perdre de temps pour arriver sur la ligne. Un air de rock, pour rappeler les origines «bran-ché» d'une discipline aujourd'hui

officialisée, et ces jeunes gens pen-vent rivaliser d'adresse, d'abord en

solitaire, puis ensuite en parallèle, pour le bonheur des spectateurs.

La jouraée des qualifications avait permis à Nano Pourtier, le

patron des équipes de France, d'arborer un sourire sous sa légen-

daire moustache. Tous ses coureurs sélectionnés, voilà qui réjouissait le

bouillant bonhomme. Mais il se gar-

dait de tout triomphalisme, même si ses élèves s'affichaient parmi les

meilleurs au classement. . Une

chute est toujours possible, répétait-

il, attendors la course », alors que ses jeunes lui demandaient déjà de

La chute s'est bien produite, mais

c'est un malheureux Américain qui en a été la victime. Derrière lui, les

nesse opposée à la technique de

« l'ancien », qui depuis un an s'est

raser ses poils drus.

es fermées à ces acrobates.

artistiques français, qui revien-nent avec trois titres d'Oberjoch (RFA), où out en lieu, jusqu'an dimanche 5 mars, les cham nats du monde de cette discipline alpine. Dans les épreuves de bosses, Raphaëlle Monod, chez les dames, et Edgar Grospiron, chez les hommes, deux jeunes skieurs de la station de La Clusaz, s'emparent des médailles d'or. Des victoires prometteuses avant les Jeux olympiques d'Albertville, où les bosses figurerout au programme officiel. En sant, une ancienne du plongeon, Catherine Lombard, remporte également la médaille d'or, alors que Didier Meda s'adjuge la médaille d'argent dans le concours mas-

OBERJOCH (RFA) de notre envoyé spécial

Un charmant village aux chalets colorés. Un site agréable entouré

destes sommets. Le misseau nale. *« Eric avait choisi la* poste et la petite église, tous les éléments des maquettes ferroviaires, chères à l'enfance, sont réunis. Comment ne pas être séduit par ce merveilleux jouet grandeur nature? Comment ne pas admirer cette propreté, ce goût de l'ordre et de la per-Le seul défaut, pour une munici-palité qui organise des champion-nats du monde de ski artistique,

saires du jour.

 Il est difficile de reprendre la compétition après une saison de repos.
 assure Berthon, celui que l'on surnommait « le Grand Duduvictoires depuis sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Cal-

Edgar Grospiron prétend que, depuis cette époque, pas si lointaine, il a mûri. Un déclic se serait produit qui a changé sa façon de se concen-trer. Finies les pitreries : maintenant il reste seul avant sa course pour visualiser une dernière fois le parcours. A dix-neuf ans, l'enfant de La Cours. A dix-neur ans, remain de La Chusaz s'est forgé un moral de cou-reur et une tactique: « laisser le type devant tol jusqu'aux trois quaris du parcours, pour le doubler dans le dernier saut et ainst lui faire perdre encore plus son sang-froid ... Première démonstration avec Eric Berthon, deuxième ensuite avec le Suisse Juerg Biner. Verdict sans appel, et une médaille d'or pour le petit Français.

Amer mais pas battu, Eric va prendre sa revanche avec l'Américain Scott Ogren. Vainqueur de cet ultime parallèle, il remporte la troisième place et affirme que sa carrière n'est pas terminée. « Je reviens sur le circuit de la Coupe du monde dès l'an prochain , lance l'Alsacien. Des propos qui se perdent dans les cris des supporters de La Clusaz, venus en car pour assister au triomphe de leurs idoles : Gagar et Raph. « Quand je vois gagner Edgar, cela me libère », avoue Raphaëlle Monod. C'est donc sans problème qu'elle s'est imposée devant l'Américaine Donna Weinbrecht. Malgré la chalcur qui la gênait, malgré aussi cette confidence qu'elle livre au dernier moment : « A quarante ans, j'aurai des problèmes de dos, je le sais, mais j'aime tellement la com-

Sotomayor crève le plafond

monde d'athlétisme en salle, disputés du 3 au 5 mars à Budapest. 12 min 1 s 65 sur 3 kilomètres marche pour l'Australienne Saxby; 8 min 32 s 82 sur 3 000 mètres pour la Néerlandaise Van Hulst: 1 min 44 s 85 sur 800 mètres pour le Kényan Ereng et 2,43 m en hauteur pour le Cubain Sotomayor. Dans ce rendez-vous d'un niveau très relevé, les Français n'ont pas obtenu de médaille.

BUDAPEST correspondance

Par deux fois en trois jours, Alberto Juantorena, a dévalé à toute allure les escaliers de l'imposante tribune pour venir piétiner de joie la piste du stade couvert de Budapest.

La première fois, samedi en fin de soirée, c'était pour embrasser longuement Javier Sotomayor, fou de bonheur, alors que la barre du saut en hanteur, posée à 2,43 m, remuait encore doucement. La seconde fois, l'immense et superbe Juantorena, double champion olympique en 1976 à Montréal, a serré dans ses bras le minuscule Andres Simon, après sa victoire explosive sur 60 mètres. Dans les deux cas, le drapean cubain est monté vers les cintres de ce stade bruyant et coloré. Et, dans l'esprit de tous, est passé le regret de n'avoir pas pu voir Sotomayor, Simon et tous leurs cama-rades cubains sur la piste olympique l'été dernier à Séoul, comme quatre ans plus tôt à Los Angeles.

Fidel Castro avait pris la décision. en janvier 1988, de ne pas envoyer de délégation cubaine en Corée du Sud. Selon la version officielle, répétée inlassablement par les athlètes cux-mêmes, les dirigeants on les ionrnalistes de la Havane, cette décision aurait été annoncée à tous lors d'un grand rassemblement des sportifs cubains à Cerro Pelado, le centre de préparation olympique. Les responsables du sport cubain auraient demandé aux athlètes de se prononcer, par un vote à main levée, sur le bien-fondé de ce boycottage. Et tous, unanimement auraient voté, sans rechigner. Aujourd'hui encore nul ne peut arracher à Sotomayor et à ses camarades la plus petite parole qui trahirait leur colère du boycottage. Et pourtant...

épreuves d'athlétisme à Séou Javier Sotomayor avait décroche par une douce soirée espagnole, le record du monde du saut en hanteur du Suédois Patrick Sigeberg : 2,43 m pour le prodige de Limona, une bourgade de la province de Mantanzas. Une façon brutale de signifier que le concours olympique, sans lui, ne mériterait pas vraiment son titre. A chaud, encore tout à n'avait pas flanché. Discours officiel sans faille : « Je regarderai les 10 à la télévision, sans pincement de cœur. Fidel Castro a eu raison de boycotter, car il est plus important pour Cuba de garder l'amitié de nos

amis que de gagner des médailles. » Samedi soir, après avoir pris, sans doute pour longtemps, le pouvoir dans cette discipline, Javier Soto-mayor a repris les mêmes mots pour exprimer le même soutien inconditionnel à la politique de Castro.

- Cette victoire et ce record ne représentent même pas une revan-che, a dit Sotomayor. Car. pour cela, il aurait fallu que ie me sente lésé. Je suis venu ici pour gagner et battire le record du monde. Pas pour

#### Les « oubliés de Sécul »

Privés du titre suprême, les Cubains ont su largement compenser leur maigre programme en ramassant les dollars des meetings. L'été dernier, la petite délégation cubaine a sauté, court et lancé, là où l'on voulait d'elle. Autant dire partout. Les organisateurs de réunions, trop heureux de présenter au public les - oubliés de Séoul -, leur ont ouvert toutes grandes les portes de leurs éprenves, avec d'autant plus de plaisir que ces athlètes sont beaucoup moins exigeants que les stars européennes ou américaines et qu'ils so - vendent - en groupe.

L'été dernier, Javier Sotomayor 2 battu le record du monde du saut en hauteur, à l'occasion de son vingtquatrième concours de la saison. Cette année, les Cubains s'apprêtent à envahir à nouveau tous les mestings de la planète. Déià, cet hiver on n'avait qu'eux lors de la tournée des compétitions en sailes europécnnes. Andres Simon et Ricardo Chacon ont même poussé le zèle jusqu'à dominer chacun à leur tour Carl Lewis lui-même sur 60 mètres.

ALAIN MERCIER

#### Les résultats

Automobilisme

RALLYE DU PORTUGAL Déjà vainqueur à Monte-Carlo, l'Ita-lien Massimo Biasion a réussi le doublé en s'imposant, samedi 4 mars, dans le en s'imposant, samedi 4 mars, dans le rallye du Portugal. Ce nosceau succès de la Lancia Delta Imégrale a été com-plété par les deuxième et troisième places du Finlandais Markku Alen (à 10 min 18 s) et de l'Italien Alessandro Fiorio (à 23 min 18 s). Le Français Didier Auriol a dù abe

#### Basket-ball CHAMPIONNAT DE FRANCE National I

(vingt-septième journée, douzième retour) Limoges b. Orthez ...... 124-101 ASVEL b. \*Avignon ..... 99- 85 Cholet b. \*Antibes ..... 95- 92 Cholet b. \*Antibes ... 95- 92
\*Moutpellier b. Monaco ... 105- 92
Mulhouse b. \*St-Quentin (a. p.) 91- 85 

 Caen b. Gravelines
 106- 98

 RCF Paris b. "Tours
 120- 93

 "Names b. Lorient
 96- 79

 Classement. - 1. Limoges, 52; 2. Cholet, 49; 3. Orthez, 47.

Rugby TOURNO! DES CINQ NATIONS Angleterre b. France ...... 11-0
\*Ecosse b. Irlande ...... 37-21

Classement. — 1. Ecose et Angleterre, 5 pts; 3. France, 4; 4. Iriande, 2; 5. Pays de Galles, 0.

Dernière journée : samedi 18 mars, "France-Ecosse et "Pays de Galles-

Sports équestres

COUPE DU MONDE DE SAUT D'OBSTACLES L'Autrichien Thomas Fruehman sur L'Autrichien Thomas Fruehman sur Grandeux a remporté dimanche 5 mars à Paris, le concours de saut d'obstacles comptant pour la Coupe du monde. Il a devancé le duo britannique John Whitaker sur Next Milton et l'inattendu tandem français Jean-Marc Nicolas et Midway. Le champion olympique Pierre Durand et son petit cheval Jappoloup de Luze, qui effectualent leur retour à la compétition, se sont classés hutilèmes.

Tennis TOURNOI DE DALLAS L'Américain John McEnroe a rem-orsé, dimanche 5 mars, le tournoi de

TOURNOI DE NANCY En battant en finale le Néerlandais Michiel Schapers, dimanche 5 mars, Guy Forget a remporté le tournoi de Nancy, 6-3, 7-6 (7-5).

skieurs français ont su maîtriser leurs cabrioles. Du la belle ouvrage, porté, dimanche 5 mars, le tournot ae Dallas en s'imposant face à son compa-triote Brad Glibert, 6-3, 6-3, 7-6 (7-4). alliée à de réciles qualités physiques, qui leur a permis de se classer parmi les premiers lors de l'épreuve individuelle. Une réussite qui s'accompagne malheureusement d'un inconvé-nient : l'obligation pour les membres de l'équipe de s'affronter en demi-

Tennis de table Edgar Grospiron sur la piste bleue, Eric Berthon sur la rouge. Le gamin de dix-neuf ans face au cham-CHAMPIONNAT DE FRANCE A BORDEAUX Jean-Philippe Gatien et Wang Xiao Ming ont remporte, dimanche 5 mars, pion, venu, à vingt-sept ans, défendre son titre. La fougue de la jeules titres de champions de France indi-

bleue avant le départ. J'ai fait de même car il faut toujours mettre l'adversaire mal à l'aise. Il y a donc eu tirage au sort et j'ai gagné. Pour moi le choix de l'une ou l'autre piste importait peu, mais je savals qu'ainsi je déstabilisais un peu autre concurrent. . Concurrent, le terme employé par « Gagar » donne la mesure du duel. Il n'y a plus de

les pitreries

place pour l'amitié entre ces adver-

triques miniatures jettent sur leur paysage. Pour sauver « leurs » chamlisés, allant récupérer la moindre pelletée de neige. Et puis le ciel s'est décidé à blanchir le décor. Pon surnommait « le Grand Dudu-che » au temps de sa splendeur. Et pourtant il s'est lancé à nouveau dans le Hot Dog, si cruel pour les articulations, si difficile pour les genoux qui doivent amortir les chocs des bosses. Mais que pouvait-il contre un jeune surdoué assoiffé de victoires desuis se médaille de · On peut skier, même si les semelles usent beaucoup », remarque Raphaëlie Monod. Qu'importe les pistes fermées à ces acrobates. Ce qui compte, pour eux, c'est que leur terrain de 250 mètres, plein de trous et de levés de neige, soit prati-cable. A savoir, qu'il leur permette de sauter en l'air en improvisant des

SERGE BOLLOCH

حكذا من الأصل



--- Le Monde ● Mardi 7 mars 1989 13



#### HP, LA VISION GLOBALE DE L'INFORMATIQUE

Quand on a une vision globale de l'informatique, on peut donner toute sa mesure à la micro-informatique.

Hewlett-Packard, experte dans l'intégration des micro-ordinateurs, vous propose la gamme micro-informatique la plus complète et la plus cohérente du marché.

Elle privilégie les standards et s'intègre harmonieusement dans le système informatique de votre entreprise.

La qualité et la fiabilité de nos produits sont notre plus grande exigence. C'est pour cela que nous jouons déjà sans aucune fausse note dans de nombreuses entreprises.

Contactez un de nos distributeurs agréés ou téléphonez au Centre d'Informations Commerciales : (1) 60.77.42.52.

TOUJOURS AVEC VOUS



tant, soprano, baryton, saxophone, tuba et bande magnétique, sur des

textes de Blake, Neruda, Schiller et

Małakovski (dans leur langue origi-

nale) « greffés sur l'épine dorsale

composée par Michel Butor ».

Celui-ci tenait le rôle du récitant,

Intrant vaillamment contre les voix

simultanées des chanteurs solistes,

sans compter toutes celles, le plus souvent inaudibles, qui jaillissaient

Henri Pousseur nous a habitués à

ces avalanches de paroles et de

musique qui nous submergent comme les eaux de la débâcle des glaces au printemps russe. Toute-

fois, il y a vingt ans, une sorte de

puissant lyrisme dominait le

tumulte, dont je n'ai guère trouvé trace dans cette fresque révolution-

naire assez hirsute où l'on est bien

en peine de découvrir une logique

dans l'utilisation des voix (en parlé,

parlando, récitatif, air) ou de l'orchestre, aimable charivari dont

le ton correspond rarement à l'élan des paroles. Nulle bouée à laquelle

Mais l'essentiel de cette première

soirée, n'était-ce pas les retrouvailles

des vétérans de la famille contempo-

raine avec une jeunesse ardente qui

aura l'occasion de s'exprimer ces

jours-ci? Des jeunes gens d'un sympathique idéalisme, qui pensent que « l'heure et à la décente et à la décupe abilisation », qu'un « vent

frais et réconciliateur, pluriel et multiple, anime à présent les grandes métropoles de la musique

contemporaine » et que « l'heure de reconnaître et d'exploiter toutes les

A Prochains programmes: création de The Black Theatre of Hermes Trismegistos, de Murray Schafer (à partir du 11, à 21 heures); journée lannis Xenakis (le 13); Stimmung, de Stockhausen (le 16, à 12 h 30); Quatuor Arditti (le 18, à 12 h 30). Tél.: 19 32-2-647-10-49.

JACQUES LONCHAMPT.

veines du siècle est venue ».

se raccrocher dans ce torrent.

des haut-parleurs.

### Un courant frais et réconciliateur..

Bruxelles est, pour quinze jours, la capitale de la musique contemporaine, avec une rare concentration de compositeurs, d'artistes et de public, qu'on ne rencontre en général

C'est un bonheur que de voir renaître de belles initiatives qu'on avait cru définitivement abandonnées. Il y a vingt-cinq ans s'ouvrait à Bruxelles un grand festival, animé par Georges Caraël, intitulé Reconnaissance des musiques modernes, où l'on découvrait des créations de Boulez, Stockhausen et Nono entre autres, au milieu d'un programme très riche. Cette biennale déclinait ensuite quelque peu et s'éteignait au début des années 80.

qu'à... Strasbourg.

Voici la même idée qui rejaillit, sous le titre Ars Musica, grâce à la foi d'une jeune équipe, capable de bousculer des montagnes, de réunir en une unique association quantité d'organismes artistiques franco-phones, avec la bénédiction bicaveillante de nombreux Flamands, et le concours des ambassades et centres culturels étrangers, sans oublier ce qu'il faut de mécènes et de banques (le Crédit communal en particulier) pour supporter une programmation

Et c'est tout un symbole que de trouver à la tête d'Ars Musica Robert Wangermée, le musicologue et sociologue, ancien directeur de la Radio, à qui la musique en Belgique doit tant, et un dynamique coordinateur, frais émoulu des Jeunesse musicales, Paul Dujardin, Flamand au nom français!

D'ici le 20 mars, un nombre impressionnant de manifestations vont se dérouler à Bruxelles, mais aussi à Liège, à Charleroi et à Namur : concerts, expositions, forums, ateliers d'interprétation, colloques (« La modernité dans tous ces états »), avec des compositeurs et des artistes tels que Messiaen, Ligeti, Dutilleux, Benjamin, Donatoni, Dufourt, Dusapin, Grisey, Höller, Lachenmann, Schat, Helffer,

qui ne demandent qu'à être connus... Une place toute particulière est réservée à Xenakis (conférence, table ronde, onze œuvres, ainsi qu'une très belle exposition sur Les demeures musicales » du com-

Il est toujours difficile d'unir.

miers essais de Stockhausen pour transformer en direct le son instrumental à l'aide de modulateurs à anneaux, commandés à l'époque manuellement. Le Centre de recherche de Wallonie a mis au point un logiciel informatique pour piloter les générateurs afin de former des mix-

#### Charivari révolutionnaire

L'œuvre n'en a pas semblé plus convaincante. Cet ensemble de ences brèves, de crachotements, de bruits et de silences, où l'on ne reconnaît guère la présence d'un orchestre vivant, a une sorte de sauvagerie bonasse qui n'est pas sans charme, mais paraît terriblement élémentaire à côté d'une œuvre aux effets électroniques aussi maîtrisés que Mantra pour deux pianos six

(1957) d'un Stravinsky de toutes les roueries, dont le sérialisme n'a pas endigué l'allure désinvolte, dynamique et gaie, dans cette salade de styles épicés par des timbres savou-reux, effervescents, qui émaillent ces rythmes de danses si ingénus, dont le compositeur écrivait qu'ils « évoquent une danse de cour autant qu'un tableau cubiste évoque une pipe ou une guitare... >

L'œuvre la plus attendue était aturellement la création d'Henri

Pousseur (tout jeune sexagénaire), Pousseur (tout jeune sexagenaire), Déclaration d'orages, qui se propore d'interroger musicalement l'image de la Révolution (pas seu-lement celle de 1789) telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui »; une œuvre d'un peu plus de trente minutes pour grand orchestre, réci-tant serezon harvion saxonhome.

dans un programme d'ouverture, modernité et jeunesse, de manière à attirer le public souhaité. Aussi le concert inaugural, présenté par le valeureux Orchestre philharmonique de Liège, dirigé par Pierre Bar-tholomée, aurait presque pu s'intitu-ler « Vingt ans après », à une époque où les œuvres de Stockhausen et de Stravinsky étaient encore assez frai-ches, et où Henri Pousseur faisait partie des espoirs de la musique

Mixtur, en 1965, était un des pretures sonores précises, selon les vœux du compositeur.

On était aux antipodes avec Agon

Teddy Edwards au Magnetic Terrace

### Le petit homme du Mississippi

saxophoniste Teddy Edwards a du succès à Paris. Ce n'est pas seulement par défaut, en un moment où pas mal de survivants d'un style en voie d'extension trouvent la chance inespérée de finir en beauté. On peut observer le même mouvement dans la chanson comme dans la musique classique. Epoque opaque de revival et de nostalgie. Nous sommes, au fond, de grands sentimentaux. Et, pour la première fois dans l'histoire récente des générations, les « jeunes » ont les mêmes goûts que leurs parents.

Non: Teddy Edwards rencontre aujourd'hui le succès qu'une camère aussi originale que discrète ne lui a pas toujours permis de connaître en plus de soixante ans de vie. Il a fait ses classes à Detroit avec Sonny Stitt et Wardell Gray. Belle et dure école. On y gagne un son tranchant, bien sûr, une technique à toute épreuve, mais vivre à Detroit quand on est né au Sud (à Jackson, Mississippi, en avril 1926), cela vous change surtout les

Après la rencontre décisive de Parker, après quelques duels fameux avec un autre saxophoniste, Dexter Gordon (1947), Teddy Edwards est du quintette historique Clifford Brown-Max Roach. Compositeur de talent. arrangeur de bon goût, il reste un musicien itinérant, peu fixé, un temps en Floride, quelques années dans le Middle, Cne saison à San-Francisco... Curieuse-



ment, il sera la voix noire du courant très blanc de la West Coast.

La position de Teddy Edwards est singulière. Aussi bien géographiquement qu'esthétiquement (histoire de rencontres, d'amitiés, d'engagements), il assure la circulation et la communication. En prise directe sur des courants multiples. Après, c'est lui qui aiguille et distribue : de Howard

McGhee à Gerald Wilson, de Dexter Gordon à Coltrane ou Rollins. C'est pourquoi, sans doute, on le retrouve aux côtés de Tom Waits dans les années 80. Avec toujours l'accent du Sud, ce blues impérieux dont on na se débarrasse

FRANCIS MARMANDE. ★ Du 7 au 12, 22 heures. T6L:

**VENTES** 

Les records de la bibliothèque Tzara

### Préemptions massives de l'Etat

Les prix ont flambé, l'Etat a préempté en masse, les marchands américains. suisses, allemands.

Encore une fois,

le mythe Tzara a frappé. La vente-marathon de la biblio-

se sont déchaînés.

thèque de Tristan Tzara à Drouot n'aura pas duré moins de sept heures. Samedi matin, une foule nombreuse attendait à 11 h 15 l'ouverture des portes de la salle 9. • J'ai des ambilions très limitées •, dira un commissaire-priseur venu cette fois-ci à titre privé. Pour lui et comme pour bien d'autres, il ne faisait ancun doute que les plus belles pièces seraient préemptées, tandis que les autres seraient poussées à la bausse par les « mordus » du

Plus nuancés, les marchands francais n'arrivaient pas toujours à cacher leur embarras. Si certains refusaient de se laisser entraîner dans la folie des prix, d'autres, résignés à l'avance, désiraient avant tout participer à cette dispersion historique. Leurs collègues américains, allemands, suisses, quant à eux, ne semblaient pas avoir de tels scru-pules à en juger par leur interven-tion soutenue pendant la vente.

Dès le premier lot, 31 poèmes de poche, de Pierre Albert-Birot, on sut que la vente allait tenir ses promesses. L'ouvrage partait pour 2 500 F, soit trois fois son estimation. On ne tarda pas à passer aux choses sérieuses avec les premières épreuves corrigées d'Alcools. d'Apollinaire, qui furent aprement disputées par un grand collectionneur français du surréalisme. A 1 050 000 F, la Bibliothèque nationale les préemptait. Scénario analogue pour les Méditations esthétiaues. qui iront rejoindre, pour 370 000 F, le fonds de la Bibliothèque nationale. L'Etat, omniprésent, s'empressera de préempter à 240 000 F le poème de Hans Arp, illustré par lui-même, Der Vogel Seldbritt, et estimé 30 000 F. Vers le blanc infini, du même (92 000 F), connaîtra un sort identique, tandis qu'une gouache d'Arp sur traits de crayon, chèrement disputée par le commerce allemand et américain, sera finalement adjugée

380 000 F. Le temps de reprendre son souf-fle, et les onze lettres autographes signées Artand atteignaient, en l'espace de quelques secondes, 400 000 F. Elles furent à leur tour préemptées par la Bibliothèque nationale, alors qu'un exemplaire de Nadja, de Breton, dédicacé à Tzara, s'envolait à 23 000 F, soit dix fois SOD estimation.

Les enchères redémarrent sur les chapeaux de roue avec la préemption du magazine Dada 2 (40 000 F) par la direction des musées de France. Dada 3, où figurent le Maniseste Dada de 1918 de Tristan Tzara et une gouache d'Arp, partait pour 325 000 F. Il avait été vendu à l'époque 10 F! Même une affiche-invitation au grand bal Dada à Genève, en 1920, trouva preneur pour 30 000 F. Enfin, une affiche, pourtant tardive, de l'exposition Dada à la Sydney Janis Gallery de New-York en 1953, fut retenue par la direction des musées de France pour 12 000 F.

La vraie gagnante de l'après-midi fut sans conteste la bibliothèque Jacques-Doucet, qui possède déjà un fonds important de manuscrits et de livres dadaïste et surréalistes. Après avoir fait valoir ses droits sur la Ménagerie de Tristan, de Desnos (170 000 F), elle s'attaqua aux manuscrits d'Alfred Jarry. A commencer par le premier manuscrit autographe complet, les Silènes (250 000 F), suivi presque immédiatement par Gestes et opinions du docteur Faustroll, à 2500 000 F. acquis à la barbe d'un célèbre collectionneur français du surréalisme. Lada, autre manuscrit autographe, subit le même sort (25 000 F), ainsi que Conférence sur les pantin (160 000 F) et la Papesse Jeanne (60 000 F).

A peine avait-on repris ses esprits que Mº Loudemer annonçait que M. Christophe Tzara, fils de l'écrivain, faisait don de tous les manuscrits de Jarry préemptés à la bibliothèque Doucet. En revanche, un marchand de Boston se porta acquéreur des cinq cahiers de notes autographes du Douanier Rousseau pour 150 000 F. On attendait là d'autres préemptions. Il n'en fut rien.

Enfin, on arriva aux œuvres du propriétaire de cette sabuleuse bibliothèque. Une sois de plus, les prix flambèrent, grâce au commerce suisse, allemand et américain, bien sûr. Comme prévu, le mythe de Tzara a parfaitement fonctionné. Le produit total de la vente s'est élevé à plus de 15 millions de francs, soit trois fois les estimations, basses il est

ALICE SEDAR.

 Villa Médicis : prolongation des inscriptions. — Le ministre de la culture a prolongé par arrêté paru au Journal officiel du 3 mars la date de dépôt des candidatures en vue du concours d'admission à un sejour (modulable et de deux ans maximum) à l'Académie de France à Rome (Villa Médicis). Les postulants aux bourses peuvent encore s'inscrire jusqu'au 20 mars (heure limite : 16 h 30) au Musée du Jeu de paume, Académie de France à Rome, place de la Concorde, rue de Rivoli. 75001 Paris. En priorité, la Villa Médicis est ouverte aux Français, mais le jury peut retenir des candida-

#### CALENDRIER

#### Classique

Katia Ricciarelli aux Lundis musicaux de l'Athénée. - Accompagnée par Vincenzo Scarella, Katia Ricciarelli se plie au périlleux exer-cice du récital dans des extraits d'opéras de Cilea, Mascagni, Cata-lani, Bellini, Rossini et Cherubini. Périlleux, parce que isolés de leur contexte dramatique, les airs d'opéra deviennent souvent d'acro-batiques numéros de haute voltige. Inspirée et en voix, Ricciarelli peut

★ Le 6 mars, 20 h 30. Tel.: 47-42-67-27.

Annie Fischer, salle Pleyel -Pianiste rare à plus d'un titre (que sont devenus ses disques?), Annie Fischer est l'une des pianistes majeures de notre temps, mais pas vraiment une star médiatique. Elle a choisi d'interpréter trois sonates de Beethoven : la Pathétique, l'Appassionata et la Hammerklavier. Un programme « colossal » bien dans les habitudes de cette impérieuse sep-

★ Le 7 mars, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73.

Arto Noras, salle Gayeau. – Le violoncelliste finlandais interprètera le Premier Concerto pour violoncelle de Dimitri Chostakovitch. Au même programme, Michel Swierezewski dirigera, en création, Esquisse pour un tombeau de Nicolas Bacri, Pulcinella de Stravinsky, et le Concert pour petit orchestre de Roussel, à la tête de l'Ensemble orchestral de Paris; un orchestre capable du pire et parfois

★ Le 7 mars. 20 h 30. Tél : 05-42-67-57 (numéro vert).

L'InterContempora d'Orsay. - Dans le cadre de l'hom-mage à Mallarmé, Kent Nagano dirige un programme Debussy (Pré-lude à l'après-midi d'un faune, dans une version pour orchestre de chambre), Ravel, Hindemith, Boulez, Wagner (Siegfried Idyll).

\* Les 9 et 10, 20 h 30. Tel. : 45-49-Gustav Leonhardt à Sainte-Clotilde. - Dans le cadre du Printemps des instruments anciens, Gustav Leonhardt dirigera la Passion selon saint Matthieu de Jean-

Sébastien Bach à la tête de La

Petite Bande et du Tölzer Knabon-

chor. Les exécutions de ce monu-

ment de la musique religieuse sont

suffisamment rares à Paris pour qu'on ne rate pas celle-ci. \* Le 10 mars, 20 heures. Tél. : 43-

Mahler au Théâtre du Châtelet.

A côté des symphonies et des cycles de lieder les plus connus de Mahler, le cycle du Châtelet propo-sera en création mondiale l'orchestration par Berio des Sechs frühe Lieder («Six lieder de jeunesse») et la Todienfeier («Fête des morts »), un poème symphonique de jeunesse qui est en quelque sorte un état primitif de la Deuxième Symphonie. Thomas Hampson et l'Orchestre philharmonique de Cin-cinnati seront places sous la direction de Gerhard Samuel.

★ Le 10 mars, 20 h 30, Tél.: 40-28-28-40. Minitel 36-15, Châtelet. Mikail Rudy au Théâtre de la

Ville. - Le jeune pianiste d'origine soviétique donnera trois récitals d'une heure dans la série de 18 h 30. A son programme, il a inscrit des œuvres de Janacek, Schubert et Tchaikovsky (Tableaux d'une expo-sition), de Schubert et Ravel, Liszt et Stravinsky. Mikail Rudy est un pianiste qui depuis quelques années semble se chercher.

★ Les 10, 11, 12 mars, 18 h 30. Tél. : 42-74-22-77.

#### Jazz

- Pas d'H à Natalie », au Dunois. - Le groupe Zhivaro, pilier mobile de Dunois, invite le comé-dien Vincent Colin. Surprises et conférences. Action textuelle, bizarreries et improvisations en tous sens dans un spectacle intitulé Pas d'H à

★ Mardi 7, 21 h 30. Tél.: 45-84-72-00.

Hervé Cavelier au Musée d'art oderne. - Violoniste délicat, compositeur et arrangeur sin, Hervé Cavelier est un des derniers venus de la french school historiquement marquée par Grappelli.

★ Jeudi 9, 20 h 30. Tél.: 47-23-

Cecil Taylor et John Zorn à mes bleues ». – L'improvisateur torrentiel de la - free music », le pianiste Cecil Taylor, en solo absolu à Bobigny. Le lendemain. John Zorn présente Naked city au même endroit. De l'inédit, du jomais vu, du jamais entendu : le festival Banlieues Bleues reste en

★ Jeudi 9 et vendredi 10, 20 h 30. Bobigny. Tél. : 43-85-66-00. Variétés rock

danse. - Elle se nourrit de la tradi-tion populaire grecque, met en musique et chante les poètes contempo rains de son pays : Mortoyas, Cavafy, Anagnostakis, Ritsos, Elytis. De plus, elle est accompa-gnée par de superbes musiciens, parmi lesquels le pianiste argentin Gustavo Beytelman.

★ Jusqu'au 11 mars, 20 heures (5, passage Louis-Philippe, 750!1 Paris). Tél.: 43-57-05-35. Jimmy Oihid à l'Elysée-

Montagatre. — Un Algérien de Lyon avec une voix brûlée, une musique orientale et funky, lyrique \* Samedi 11, 20 benres. Tél.: 47-05-24-45.

dadaïsme et du surréalisme. LE PALMARES DES PREPAS Comment s'inscrire dans une prépa. Concours par concours, les prépas les plus

performantes. Un dossier pratique complet.

ENQUETE

LA NOUVELLE JEUNESSE DES ÉCOLES **NORMALES SUPÉRIEURES** 

Les ENS sortent d'une longue période de réforme. Leurs débouchés se diversifient.

POLITIQUE EDUCATIVE

LE DÉFI DE LIONEL JOSPIN Pour comprendre ce que le ministre propose. Pourquoi les enseignants s'y opposent. Le

> NUMERO DE MARS, 124 PAGES En vente chez votre marchand de journaux

point sur les négociations en cours.

هكذا من الأصل

### Culture

#### CINÉMA

#### La quatorzième Nuit des césars

### La roue de l'infortune

Isabelle Adjani, meilleure actrice de l'année pour Camille Claudel. a sauvé de l'ennui une cérémonie sans relief.

Pourquoi finit-on par se sentir mal Pourquoi finit-on par se sentir mal à l'aise devant son poste de télévision lors de la Nuit des césars ? Parce que les nommés ont mal appris leur compliment, parce que cabotinent une poignée d'animateurs de télévision qui, sortis du cadre habituel de leurs émissions, paraissent aux étés des teams. paraissent, aux côtés des stars, si peu consistants, ou parce que le spectacle semble souvent frappé d'arythmie, de maladresse, enchaî-nant par exemple un ballet inepte dansé par une jeune chanteuse qui

ne l'est pas moins avec un hommage aux grands disparus de l'année pas-

Non, c'est dans la salle même de l'Empire qu'il faut chercher l'expli-cation de la distance qui, à mesure que la soirée avance, se crée entre les téléspectateurs et les profession-nels du cinéma. Quand l'indiscrète Louma s'en va saisir un visage fermé, un sourire contrit, quand, après qu'ont été distribuées quatre ou cinq récompenses, on entend bien que les applaudissements n'ont plus rien de spontané mais sonnent comme ceux sabriqués par la machine. Alors on se dit que tous ces gens, improbable « grande famille du cinéma français », doivent s'aimer autant qu'une progéniture divisée, dans le cabinet d'un notaire, par l'ouverture d'un testament.

Operation in the second

Market warming the

en 3. S-

e de la compa Lateral American to free and the second

And the second second

graph of the second

BALLETS MER ROLLES

Reserved to the second

100 mg

7 . 4

**O**me

massives de l'Etat

Bruno Nuytten, metteur en scène du meilleur film de l'année, Camille Claude, vendra la mèche: • J'ai l'impression que tout le monde dort depuis une heure... » Depuis, dans les faits, qu'une jeune femme au talent et à la lucidité exorbitants, Isabelle Adjani, aura en quelques mots cerné la vérité de sa condition, de la condition de l'artiste, et « dit des choses tragiques » Qu'auraitelle pu dire d'autre, satanée comé-dienne, qui ne trahisse pas sa pas-

La création est un acte de courage et quelques-uns n'en manquent pas, à l'honneur samedi soir : les producteurs Claude Berri (l'Ours), Christian Fechner (Camille Clau-

del), Patrice Ledoux (le Grand Bleu); les distributeurs aussi, au travers de Marin Karmitz (La vie est un long fleuve tranquille et Bag-dad Café); les metteurs en scène, Jean-Jacques Annaud (!'Ours), Etienne Chatilliez (La vie est un long fleuve tranquille) qui ont eu tous deux plus de chance que deux nommés qui le sont restés, Luc Besson (le Grand Bleu) et Michel Deville (la Lectrice); les acteurs encore, du nan Stéphane Freiss (meilleur espoir pour Chouans) à Hélène Vincent (meilleur second rôle féminin pour *La vie...*) qui, dans un remerciement interminable, ne s'est pourtant pas souvenue de ce qu'elle doit au théâtre.

La création, c'est aussi le courage de dire « non », comme Jean-Paul Belmondo, meilleur acteur de l'année pour Itinéraire d'un enfant gâté, ou Miou-Miou, nommée pour son rôle dans la Lectrice, qui avaient refusé par avance toute distinction. Parce qu'ils savent tous deux que lour vie est ailleurs et ne passe pas forcément par cette cérémonie dont il faut pourtant reconnaître qu'elle est nécessaire : sur un plateau de la die.)

télévision dont le cinéma, déformé, rapetissé, balafré par le logo des chaines, est un moteur essentiel, or célèbre quelques œuvres qui, malgré tout, auront grâce à elle l'heur de rassembler plusieurs centaines de milliers de spectateurs supplémen-

Au moins ceux-là auront-ils pu appréhender, au bout du compte, les contradictions, les incertitudes, l'extrême fragilité d'un art qui, à chaque nouvelle Nuit des césars, paraît un peu plus menacé. Par les censeurs, par les affairistes, les tar-tuffes, au sein même de la profession - tous ceux qui, dans la salle de l'Empire, avaient tellement l'air de s'ennuyer, — ou juste à côté, à la télévision, où toutes les valeurs, les repères sont broyés par la roue de l'infortune. Jusqu'au public luimême qui ne vent pas toujours y réfléchir. Lui en donne-t-on seule-ment les moyens? Isabelle Adjani, sur le grand et sur le petit écran a pris, une nouvelle fois, ses responsa-bilités.

OLIVIER SCHMITT. (Lire également page 3, l'hommage d'Isabelle Adjani à Salman Rush-

et François Groult) et meilleure

musique (Eric Serra) pour le

Bagdad Café, le plus inattendu

#### Un monde solidement absurde

Entre le pré-générique et la dernière image, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? de David Zucker déverse un tombereau de gags à rebondissements, directement parodiques, pas vraiment nouveaux, par moments un peu allongés mais le

« Y a-t-il un flic pour sauver la reine? » de David Zucker

### Ah! qu'il est bon de rire

plus souvent elliptiques et de toute

façon surprenants. Soit qu'ils arri-

vent au moment où on ne les attend

pas, soit qu'on se dise ; ils n'oseront

pas. Eh si! Ils osent. . Ils ., l'équipe

de Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? et de Y a-t-il un pilote dans l'avion? D'où le titre français

de ce film (en v.o. : The Naked

Gun), le meilleur des trois. Peut-être

résistera-t-il mieux au temps que

le Pilote, qui a tant fait rire à sa sor-

tie mais s'est beaucoup alourdi en passant dernièrement sur le petit

Peut-être aussi, et bien qu'il

vienne de la télévision, bien qu'il en

parodie les codes et les clichés, ce

film doit-il être vu dans le noir, sans

rien entre soi et l'image grossie, qui

impose sa rude insolence. Car per-

sonne, dans l'équipe, ne fait dans la

dentelle, en particulier le dialo-

guiste. Le comique vient de la façon

dont s'installe un monde impertur-

bablement, solidement absurde. On

y est, on y reste. On ne revient

jamais dans la logique réaliste. Le

procédé est à la fois simple et déli-

cat : comme si un architecte prenait

des éléments normaux et les agen-

çait seus dessus dessous. Pour une

maison, on ne sait pas ce que cela

donnerait ; pour ce film, c'est parfai-

tement efficace. Si on commence à

rire, on ne s'arrête plus. Cela fait un

PS: Le sens de l'absurde n'est pas

COLETTÉ GODARD.

Un flic calamiteux sauve la reine d'Angleterre d'un attentat et traque un trafiquant de drogue dans un film

superbement loufoque.

Conférence au sommet à Bey-routh entre Amin Dada, Kadhali, Yasser Arafat, Gorbatchev, Kho-meiny, pour décider ce qu'il convient de faire des otages. Rien de bien rassurant, mais, tel Zorro, intervient l'inessable Franck Leslie Nielsen, flic américain à l'œil bleu et à la chevelure blanche, dissimulé sous l'apparence d'un serveur de thé. Des ennemis de sa patrie, il ne fait qu'une bouchée. On apprend inci-demment que la tache de vin sur le crane de Gorbatchev est fausse et que, sous son turban, Khomeiny est

coiffé punk. Ce n'est qu'un début. Ensuite, le flic s'en retourne à Los Angeles pour apprendre que sa femme l'a quitté. D'autre part, son co-équipier, qui, au cours d'une investigation sur un trafic de drogue, s'est fait tirer dessus, est en mauvais état à l'hôpi-tal. L'inessable Franck enquête et rencontre la pulpeuse Priscille Presley, secrétaire du douteux et richis-sime Ricardo Montalban. Mais la police tout entière est mobilisée pour l'arrivée de la reine Elizabeth, laquelle (l'ineffable l'apprendra grâce à la pulpeuse), doit cepen-dant, au cours d'un match de baseball, être victime d'un attentat.

donné à tous. La réalisatrice allemande, Doris Dörrie, après le succès de Mānner, a voulu travailler une comédie à l'américaine, Lui et moi. Elle s'est inspi-rée d'une nouvelle de Moravia, a raconté l'histoire d'un jeune cadre stressé. Un jour, il se met à dialoguer avec son sexe, qui ne lui dit rien d'intéressant, ni même de porno, rien. Il ne se passe rien parmi des gens volontaire ment insignifiants. Et pas un sourire chez les spectateurs.

#### **VARIÉTÉS**

Marc Drouin au Café de la Gare

#### L'humour rock en français

Décidément, la direction du Café de la Gare a la main heureuse. Après la découverte de Smain, qui a fait les beaux soirs de la salle de la rue du Temple pratiquement toute l'année 1988, voici un autre nouveau venu dans le comique : Marc Drouin, dont l'une des originalités est de développer le premier humour rock en langue française.

Entouré d'une petite troupe (deux comédiens-danseurs, deux chanteuses-imitatrices et quatre musiciens), Marc Drouin propose des monologues qui se dansent et se zappent, des références musicales à Jimi Hendrix, à Janis Joplin, à Led Zeppelin et aux Beatles, une façon de se servir des mots comme de cubes et de livrer les textes en se projetant vers le public. L'humour de Drouin invente au passage des expressions (Vis ta vinaigrette, qui donne son titre au spectacle) et des mots comme aspiacieurs (ceux qui aspirent à être acteurs et dont on ne voit dans les films publicitaires qu'une main, une bouche, des pieds

sur l'asphalte). Ne à Montréal il y a trente et un ans, auteur de pièces de théâtre (l'une d'elles sera jouée la saison prochaine par Dominique Lava-nant), Marc Drouin est apparu pour la première fois sur une scène francaise dans le spectacle de Jeanne Mas à l'Olympia il y a quatre ans. Contrairement aux autres caricatu-ristes de la «Belle Province», Marc Drouin (dont l'un des coproducteurs est le parolier Luc Plamondon) n'a pas eu à gommer une partie de son humour avant d'arriver à Paris, la couleur de son rire n'étant pas essentiellement québécoise et son accent n'étant pas prononcé - ou, du

moins, pas trop.

Les textes de Marc Drouin sont rigoureux, ne laissent aucune place à l'improvisation. Son spectacle fait alterner sketches et chansons, parodies irrésistibles des musiques des amées 60 et du Top 50 actuel, imi-tations de John Lennon, Renaud, Rita Mitsouko, Vanessa Paradis, Guesch Patti et France Gall.

CLAUDE FLÉOUTER. \* Café de la Gare, 20 h 15. Tél. ;

#### Récompenses

Cemille Claudel, film réalisé par Bruno Nuytten et interprété par Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, a triomphé lors de la Depardisu, a triomphie lors de la quatorzième Nuit des césars en recevant cinq récompenses : mellieur film de l'année, meilleure actrice, meilleure photo (Pierre Lhomme), meilleurs costumes (Dominique Borg) et meilleur décor (Bernard Vezat). La vie est un long fleuve tranquille, comé-die d'Etienne Chatiliez, a obtenu quatre césars : meilleure prequatre césars : meilleure pre-mière œuvre, meilleur scénario original (signé Florence Quentin

féminin (Catherine Jacob). tions chacun : meilleur réalisa-teur (Jean-Jacques Annaud), meilleur montage (Noëlle Bois-son) pour le premier, et meilleur son (Pierre Befvre, Gérard Lamps

et Etienne Chatilliez), meilleur second rôle féminin (Hélène Vincent) et meilleur jeune espoir Daux des grands succès de l'année l'Ours, de Jean-Jacques Annaud, et le Grand Bleu, de Luc Besson, ont obtenu deux distinc-

des succès au box-office 1968, a valu à son réalisateur Percy Adion de recevoir le césar du meilleur film étranger et celui du meilleur film de la CEE. Jean-Paul Palmendo phones à été éti. Belmondo, absent, a été élu meilleur acteur de l'année pour son rôle dans trinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch, Patrick Chesnais, meilleur second rôle masculin pour son rôle dans

la Lectrice, de Michel Deville, et Stéphane Freiss, meilleur espoir Stéphane Freiss, meilleur espoir masculin pour son rôle dans Chouans, de Philippe de Broca. Le prix de la meilleur affiche est allé à Stéphane Bielikoff et Annie Miller pour la Petite Voleuse. Trois courts-métrages ont été primés : l'Escalier chimérique, de Daniel Guyonnet (animation), Chet's Romanca, de Bertrand Fèvre (documentaire), et Fèvre (documentaire), et Lamento, de François Dupeyron (fiction).

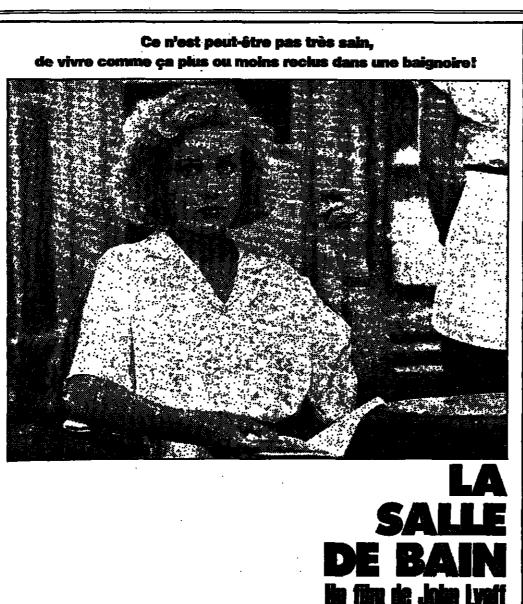



14 JUIN 89.20 H PRESENTE PAR **TIBOR RUDAS AVEC** avec la collaboration THEATRE DES CHAMPS ELYSEES COLONNE co-realisation Location sur place à BERCY et par tél.: 43 46 12 2 de 11 h à 18 h sauf dimanche.

**AU PALAIS DES SPORTS** (porte de Versailles) Tous les jours de 12 h 30 à 19 h

**FNAC - VIRGIN MEGASTORE** 

RENSEIGNEMENTS: 43 42 02 02

### **Spectacles**

### théâtre

#### LES SPECTACLES **NOUVEAUX**

DEVOS EXISTE, JE L'AI REN-CONTRÉ. Au Bec fin (42-96-29-35) 20 h 30.

L'AQUARIUM. Locernaire Forum (45-44-57-34) 18 h 45.

BRASSENS, BREL. Comédie Caumarin (47-42-43-41) 20 h 30. LE VIEUX CÉLIBATAIRE Carré Silvia Monfort (45-31-28-34) à 14 h 30 et 20 h 30.

#### ARISTOPHANE VIVANT. Aman-diers de Paris (43-66-42-17) 14 b. Les autres salles

AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17). ♦ Aristophane vivant : 14 h.

ARCANE (43-38-19-70). ♦ La Voce :

ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02). Made in Britain ; 20 h 30. BATACLAN (47-00-30-12). O Match d'improvisation ; 21 L. d'improvisation : 21 h.

CARRÉ SILVIA MONFORT (45-31-28-34), O Le Vieux Célibataire Persitance d'un théstre d'évasion : 14 h 30 et

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). O Branens, Brel: 20 h 30. COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22).

Les Délices du baiser : 20 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15). ♦ Britannicus : 20 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE O Britannicus: 20 h 30.

COMÉDIE-FRANÇAISE AUDITORIUM DE LA GALERIE COLBERT

(40-15-00-15). ♦ Discours Grands

Textes du répertoire: 18 h 30.

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Michel Lagneyrie dans Seul en chaîne:

EDGAR (43-20-85-11). Les Baber-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où en nous EDGAR III (43-20-85-11). Super Matrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30.

AU BBC FIN (42-96-29-35). Antonin mal conçu : 19 h. ♦ Devos existe, je l'ai ren-contré : 20 h 30. ♦ Un partout, la balle

an centre: 22 h V Up partout, as date an centre: 22 h V Up partout, as date BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Salle I. Les Epis noirs: 21 h 30. Salle II. Les Sacrés Monstres: 20 h 15. J'ai pas d'amis: 21 h 30.

thieu!:21 h 30. magique et ça tache Spectacle renouvelé toutes les heures : 20 h 30.

### cinéma

La cinémathèque

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SALLE GABANCE, CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-78-37-29)

Cinéma du réel: I Quietos... Ya! (v.o. traduction simultanée), de Guillermo Torres, Traume der Drachenkinder (v.o. s.t.f.), de Pierre Hoffmann, 14 h 30; Kazenaja Doroga (v.o. s.t.f.), de Viktor Semenjak, Limita Ili Cetbertyj Son (v.o. s.t.f.), d'un collectif sous la direction d'Evgenija Golovaia, 17 h 30; Kid Chocolate (v.o. s.t.f.), de Gerardo Chijona, Joe Leahy's Neighboars (v.o. s.t.f.), de Bob Connolly et Robin Anderson, 20 h 30; Cinéma du réel: Petite Salle: The Sacrifice of Babulal Bhuiya (v.o. sous-titrée en anglais), de Bhuiya (v.o. sous-titrée en anglais), de Manjira Datta, Amors Bilar (v.o. sous-titrée en anglais), d'Ylva Floreman, 14 h; Losing Ground (v.o. traduction simula-née), Tiden Har Inget Nama (v.o. s.t.f.), de Stefen Jari, 17 h: Bar Przy Płacu (v.o. traduction simultanée). de Beata Posiniiraduction simulance), de Beata Postinkoff, Nachtjäger (v.o. s.l.f.), de Johann
Feindt, 20 h; Ciréma du réel: Studio 5:
Vecaks par 10 minutem (v.o. s.l.f.), d'Herz
Frank, Angtsaka Tiesa (v.o. s.l.f.), d'Herz
Frank, 16 h: 1z Semejaogo Alboma (v.o.
s.l.f.), de Nicolas Obuhovic, Cedwertij Son
Anny Andreevny (v.o. s.l.f.), de Nicolas
Obuhovic, Jizn' Po Limitu (v.o. s.l.f.), de
Nicolas Obuhovic, Il h : Rythraes de Mar-Nicolas Obuhovic, 18 h : Rythmes de Mar-rakech, d'Izza Genini, Mémoires d'en brousse, de Laurent Carcelès. 21 h.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (48-26-

Les exclusivités

LES ACCUSES (\*) (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); UGC Danton. 6\* (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); v.f.: Rex., 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Convention Saint-Charles, 15\* (45-79-33-00); UGC Convention, 15\* (45-79-93-40); Images, 18\* (45-22-47-94); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

L'ADIEU AU ROI (A., v.o.); UGC Biar-

L'ADIEU AU ROI (A., v.s.): UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); v.f.: Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41); Paris Ciné

LES AILES DU DÉSIR (Fr.-AIL, v.a.) : Epéc de Bois, 5- (43-37-57-47).

L'ESPACE EUROPÉEN (42-93-69-68). La Face cachée d'Orion: 20 h 30. LE GRAND EDGAR (43-20-90-09).

Existe en trois tailles : 20 h 15. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre seit. Le Petit Prince: 18 h 45. O Quant au diable, n'en parlous pas : 21 h 30. Théâtre rouge. O L'Aquariam : 18 h 45. Contes érotiques arabes du XIVe siècle : 20 h. Après la pluie, le bean temps : 21 h 30.

MARAIS (42-78-03-53). L'Avere : 20 h 45. MATHURINS (42-65-90-00). Une vie de

théätre : 21 h. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). ♦ Arthur Conte anime 1788... Avant l'orage... Rencontres du Palais-royal : 20 h 30. POTINIÈRE (42-61-44-16). La Frousse :

THÉATRE DE LA BELLE DE MAI (43-56-64-37). Nina c'est autre chose Théa-tre en appartement : 20 h 30. TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). Entre 21 h

#### Les cafés-théâtres

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Envoyez la purée : 20 h 15. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. Jeanine Truchot a

HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta- LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est

L'ANNÉE DU SOLEIL CALME (Pol-A.-Ail., v.o.): Accatone, 5º (46-33-86-86). 86-80).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): 14 Jaillet Odéon, 6 (43-25-59-83); 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-88-00); Le Triomphe, 8 (45-62-45-76); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81). 46-01)

LA BANDE DES QUATRE (Fr.):
Forum Aro-en-Ciel, 1= (42-97-53-74);
Le Seint-Germain-des-Prés, Salle G. de
Beauregard, 6: (42-22-87-23); Les Trois
Balzac, 3- (45-61-10-60); Sept Parasssiems, 14- (43-20-32-20).

BAXTER (\*) (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00). LE BENTHOS OU LA TERRE SOUS-MARINE (Fr.): La Géode, 19: (46-42-

LE BLOB (\*) (A., v.o.) : George V, 8 (45-62-41-46). LA BOCA DEL LOBO (péruvien, v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86).

CAMILLE CLAUDEL (Fr.): Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83); 14 Junier Odéon, 6º (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Gaumont Alésia, 14º (43-27-84-50); Bienventhe Montpar-nasse, 15º (45-44-25-02); Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27).

LES CANNIBALES (Por., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57): Saint-Germain Studio, 5" (46-33-63-20); Le Triomphe, 8" (45-62-45-76).

CHESEBURGER FILM SANDWICH (A. v.o.) Action Rive Gauche, 5 (43-2944-40): Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14); Sept Parmassiens, 14 (43-20-32-20).

LES CIGOGNES N'EN FONT QU'A LEUR TÊTE (Fr.): UGC Montpar-nasse, 6' (45-74-94-94); George V, 8' (45-62-41-46); Pathé Français, 9' (47-70-21-98)

COCKTAIL (A., v.o.): Pathé Marignan-Concorde. 8 (43-59-92-82); v.f.: Rex. 2 (42-36-83-93); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Pathé Wopler, 18 (45-22-46-01).

COP (\*) (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5: (43-29-44-40); George V, 8: (45-62-41-46).

DANS LES TÉNÉBRES (Esp., v.o.):
Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65).
DEUX (Fr.): Forum Orient Express, 1

(42-33-42-26); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Les Nation, 12 (43-43-04-67);



UNE FAMILLE UNIQUE, DROLE, EMOUVANTE...

Une comédie avec chansons de Kado KOSTZER et Alfredo ARIAS au rythme de la musique argentine d'Astor PIAZZOLLA



rue Edouard Poisson 93300 AUBERVILLIERS

Location 48346767 et FNAC

#### Lundi 6 mars

UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Gau-mont Alésia, 14° (43-27-84-50); Pathé Montparusse, 14° (43-20-12-06); Gau-mont Convention, 15° (48-28-42-27); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

DISTANT VOICES (Brit., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82). DOMANI, DOMANI (IL, v.o.): Latina, 4 (42-78-47-86); Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77).

DROLE D'ENDROIT POUR UNE REN-CONTRE (Fr.): Lucernaire, 6 (45-44-57-34). EN DIRECT DE L'ESPACE (A.): La

Géode, 19: (46-42-13-13).
FAUX-SEMBLANTS (\*) (Can., v.o.):

AUX-SEMBLANIS (\*) (Cair., vol.): Forum Horizon, I: (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); George V, 8\* (45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); Escurial, 13\* (47-07-28-04); Gaumont Paragose, 14\* (43-37-90-81); 11- (43-7)-3011, Eschan, 13- (47-3)-28-04); Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); v.f.; Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Gobelins, 13- (43-36-23-44); Miramar, 14- (43-20-89-52); Trois Secrétan, 19- (42-06-79-79).

Trois Secrétan, 19 (42-06-79-79).

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS (Esp., v.o.): Gaumont Les Halles, 1\* (40-26-12-12): Gaumont Copéra, 2\* (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); La Pagode, 7\* (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elyséea, 8\* (43-59-04-67); 14 Juillet Bestille, 11\* (43-37-90-81): Gaumont Partasse, 14\* (43-35-30-40); v.f.: Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50): Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.): Utopia Champollion, 5\* (43-26-84-65):

Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65): Le Triomphe, 8 (45-62-45-76). FUTUR IMMEDIAT, LOS ANGELES 1991 (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); George V, 8: (45-62-41-46); v.f.: Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31); Les Montparnos, 14: (43-27-52-37); images, 18: (45-22-47-94).

GORILLES DANS LA BRUME (A. PORILLES DANS LA BRUME (A., v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26); UGC Normandie, 8st (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2st (42-36-83-93); Bretagne, 6st (42-22-57-97); Paramount Opéra, 9st (47-42-56-31); Les Nation, 12st (43-43-04-67); UGC Gobelins, 1st (43-36-23-44); Mistral, 14st (45-39-52-43); UGC Convention, 1st (45-74-94-40); Pathé Clichy, 18st (45-22-46-01).

LE GRAND BLEU (Fr., v.o.): Gaumont Ambassade, & (43-59-19-08): v.f.: Rex (Le Grand Rex). & (42-36-83-93); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37). HISTOIRES DE FANTOMES CHINOIS (Hong Kong, v.o.): Utopia Champol-lion, 5: (43-26-84-65).

HYDRO (Fr.): La Géode, 19 (46-42-L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82). ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ INERAIRE D'UN ENFANT GAIR (Fr.): Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52): George V. & (45-62-41-46): La Nouvello Maxéville, 9º (47-70-72-86); Trois Parnassiens, 14º (43-20-30-19).

JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHA-TEAU (Pr.): Forum Horizon, 1e (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2e (47-42-72-52); Pathé Hautefouille, 6e (46-33-79-38); UGC Montparnasse, 6e (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concrete 8a (41-50.02.82). Saint-(45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); Saint-Lazaro-Pasquier, 8° (43-83-35-43); Les Nation, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Mistral, 14° (45-39-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

JOUR APRÈS JOUR (Fr.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). KENNY (A., v.o.) : George V, 8' (45-62-41-46) ; v.f. : Forum Arc-en-Ciel, 1" (42-



Le Théâtre Contemporain de la Danse et le Centre Georges Pompidou présentent

Etrangers CREATION

46-01).

Chorégraphie Cie ARTEFACT **Jeannette DUMEIX** Marc VINCENT

6.8 mars 1989 à 20h30 9 mars

à 18h30

Gloire en Solo (lettre de ma chambre)

> Chorégraphie **Sidonie ROCHON**

10, 11 mars 1989 à 20h30 Dimanche 12 mars à 16h

Centre Georges Pompidou Grande Salle

Location : 42 74 42 19

97-53-74); George V. 8\* (45-62-41-46); La Nouvelle Maxéville, 9\* (47-70-72-86); Trois Parmassiens, 14\* (43-20-

30-19).

LA LECTRICE (Fr.): Forum Orient

LA LECTRICE (Fr.): Forum Orient Express, 1er (42-33-42-26); Lucernaire, 6er (45-44-57-34).

MADAME SOUSATZKA (A., v.o.): Forum Orient Express, 1er (42-33-42-26); Vendôme Opéra, 2er (47-42-97-52): Pathé Hautefenille, 6er (46-33-79-38): George V, 8er (45-62-41-46); La Nouvelle Maxéville, 9er (47-70-72-86); La Bastille, 1ler (43-54-07-76): Trois Parnassiens, 1er (43-20-30-19): Kimopanorama, 15er (43-06-50-50); v.f.: La Nouvelle Maxéville, 9er (47-70-72-86).

LE MATTRE DE MUSIOUE (Bel.):

Nouvelle Maxéville. 9: (47-70-72-86).

LE MAITRE DE MUSIQUE (Bel.):
Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-36):
UGC Odéon. 6: (42-25-10-30): UGC
Rotonde. 6: (45-74-94-94): UGC Normandie. 8: (45-63-16-16): UGC Opéra.
9: (45-74-95-40): UGC Lyon Bastille.
12: (43-30-159): UGC Gobelins. 13:
(43-36-23-44): Mistral. 14: (45-39-52-43): 14 Juillet Beaugrenetle. 15: (45-75-79-79).
LES MARIS. LES EFMMES. LES

LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS (Fr.): 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83); Elysées Lincoln, 8º (43-59-36-14).

MONTÉ-MONTÉ (Fr.): Forum Arc-ca-

Ciel, 1 (42-97-53-74); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Opéra, 9 (45-74-95-40); UGC Lyon

Parmssiens, 14' (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrepelle, 15' (45-75-79-79); v.f.: Bretagne, 6' (42-22-57-97); Le Gambetta, 20' (46-36-10-96).

PAYSAGE DANS LE BROUILLARD (Gr., v.o.): Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65). PELLE LE CONQUERANT (Dan.

PELLE LE CONQUERANT (Dan. v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).

LA PETITE VOLEUSE (Fr.): Gaumona Les Halles, 1a (40-26-12-12): Cinoches, 6 (46-33-10-82): Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14): La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86): Les Montparnos, 14 (43-27-52-37).

LE PRINCE NEZHA TRIOMPHE DU ROI DRAGON (Chim. v.f.): Utonia

ROI DRAGON (Chim., v.f.): Utopia Champollion, 5: (43-26-84-65); Studio 43. 9: (47-70-63-40). QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-

UI VEUI LA FEAU DE RUGER RAB-BIT ? (A., v.o.): UGC Ermitage, 8-(45-63-16-16): v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37).

RADIO CORBEAU (Fr.): UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40).

SALAAM BOMBAY! (indo-fr., v.o.):
Lucernaire, 6\* (45-44-57-34).

SAISA (A., v.o.): George V, & (45-62-41-46); v.f.: Hollywood Boulevard, 9-

LE SORGHO ROUGE (Chin., v.o.):

#### LES FILMS NOUVEAUX

LE BONHEUR D'ASSIA. Film sovié-tique d'Andre Konchalovsky, v.o.: Cosmos, 6: (45-44-28-80); Le Triomphe, 8: (45-62-45-76).

Triomphe, & (45-62-45-76).

CINQ JOURS EN JUIN, Film fran-çais de Michel Legrand: Forum Arc-en-Ciel, 1\* (42-97-53-74); Pathé Marignan-Coacorde, & (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, & (43-87-35-43); Fauvette, 13\* (43-31-56-86); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-33-20); Convention Saint-Charles, 15\* (45-79-33-00); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

LES FRÈRES MOZART, Film sué-dois de Suzanne Osten, v.o.: Pan-

dois de Suzanne Osten, v.o.: Pan-théon, 5 (43-54-15-04). nois de Salaine Casen, V.I.; Parthéon, 5: (43-54-15-04).

LUI ET MOL Film américain de
Doris Dúrrie, v.o.; Gaumost Les
Halles, 1= (40-26-12-12); UGC
Danton, 6= (42-25-10-30); UGC
Biarritz, 8= (45-62-20-40); v.f.:
Rex, 2= (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6= (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9= (47-42-56-31);
UGC Lyon Bastille, 12= (43-4301-59); UGC Gobelins, 13= (43-3623-44); UGC Convention, 15= (4574-93-40); Images, 18=
(45-22-47-94).
MES MEILLEURS COPAINS, Film

MES MEILLEURS COPAINS. Film MESILEURS COPAINS. Film français de Jean-Marie Poiré: Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Rex., 2= (42-36-83-93); UGC Danton, 6= (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8= (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8= (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9= (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12= (43-43-01-59); Faruvette Bis. 13= (43-31-60-74); Gaumont Alésia, 14= (43-27-84-50); Miramar, 14=

Bastille, 12: (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13: (43-31-60-74); Convention Saint-Charles, 15: (45-79-33-00); Pathé tan, 19 (42-06-79-79); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

MON CHER SUJET (Fr.-Suis.): Saint-MOONWALKER (A., v.o.): George V. 84

MORT D'UN COMMIS VOYAGEUR (A., vo.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40); Max Linder Panorama, 9º (48-24-88-88); UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59); v.f.: UGC Opéra, 9º (45-74-95-40). NATAL (Fr.-Brés., v.o.): Latina, 4 (42-

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT (\*) (Fr., v.f.) : Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41). NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Le Triomphe, 8: (45-62-45-76).

v.o.): LE i nomphe, & (45-62-45-76). L'OURS (Fr.-All.): Gaumont Opéra, & (47-42-60-33); Gaumont Ambassade, & (43-59-19-08); Miramar, 14 (43-20-89-52).

89-52).

PAPA EST PARTI, MAMAN AUSSI
(Fr.): UGC Ermitage, 8 (45-63-16-16).

PARRAIN D'UN JOUR (A., v.o.):

Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); 14

Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08);

George V, 8 (45-62-41-46); La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86); 14

Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Sept



THEATRE DE GENNEVILLIERS CENTRE DRAMATIQUE NATIONĀI DIRECTION BERNARD SOBEL TELEPHONE 47 93 26 30

CRIMES = EXEMPLAIRES \*\*\* DE MAX AUB REALISATION ROBERT GIRONES TABLEAU

DE VICTOR SLAVKINE SPECTACLE DE JEAN-FRANÇOIS LAPALUS ALAIN RIMOUX

UNE SEULE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES D'UNE HEURE DU 7 MARS AU 9 AVRIL

41-46); v.f.: Hollywood Bousevard, 9(47-70-10-41).

SCOOP (A., v.o.): Forum Horizon, 1st (45-08-57-57): Pathé Hautefeuille, 6st (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8st (43-59-92-82); v.f.: Paramount Opéra, 9st (47-42-56-31); Pathé Montparnasse, 1st (43-20-12-06).

LE SODELLO POBIGE (Chin. v.o.):

(43-20-89-52); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); UGC Maillot, 17 (47-48-06-06); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Trois Secrétan, 19 (42-06-79-79); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

Scarcian, 17 (42-07-17-19); Le Gambetta, 20° (46-36-10-96).

UNE AUTRE FEMIME. Film américain de Woody Allen, v.o.: Gammont Les Halles, 1° (40-26-12-12); Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5° (43-54-42-34); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8° (45-62-20-40); La Bastille, 11° (43-54-07-76); Escurial, 13° (47-07-38-04); Gammont Alésia, 14° (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); v.f.: Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); Pathé Fançais, 9° (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14° (43-20-12-06); Le Gambetta, 20° (46-36-10-96).

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-

Harmon, 17 (19720-12-10); Le Gambetta, 20° (46-36-10-96).

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE? Film américain
de David Zucker, v.o.: Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Danton, 6º (42-25-10-30); UGC Normandie, 8º (45-63-16-16); Gaumont
Parnasse, 14º (43-35-30-40); v.f.:
Rex, 2º (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6º (45-74-94-94); UGC
Opéra, 9º (45-74-95-40); UGC
Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59);
UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44);
Mistral, 14º (45-39-52-43); Convention Saint-Charles, 15º (45-7933-00); Gaumont Convention, 15º
(48-28-42-27); Images, 18º (45-2247-94); Le Gambetta, 20º (46-3610-96).

Forum Orient Express, 1er (42-33-42-26); Cluny Palace, 5e (43-54-07-76); Les Trois Balzac, 8e (45-61-10-60); Sept Parmassiens, (4º (43-20-32-20).

Parrassers, 17 (45-20-32-20).

LA SOULE (Fr.): Forum Orient Express,
17 (42-33-42-26); Pathé Impérial, 28
(47-42-72-52); Pathé MarignanConcord, 28 (43-59-92-82); Fauvette,
139 (43-31-56-86); Pathé Montparnasse,
149 (43-20-12-06).

Les grandes reprises

LES ARISTOCHATS (A., v.f.): Cinoches, 6 (46-33-10-82) ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.): Action Christine, 6: (43-29-11-30).

BRAZIL (Brit., v.o.): Studio Galande, 54 (43-54-72-71). LE CUIRASSÉ POTEMIENE (SOF.):

EASY RIDER (A., v.o.): Action Ecoles, 5 (43-25-72-07). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.):

Généraux », 14 h 30, façade église Noire-Dame (Office de tourisme).

d'Etat (P.-Y. Jaslet).

Galeries rénovées et passages couverts », 14 h 30, mêtro Bourse, sortie BN (Flâneries).

L'hôpital Saint-Louis », 14 h 30, 7, rue du docteur Alfred-Fournier (Tourisme culturel).

"Le Palais de justice en activité et l'ancien Palais royal -, 14 h 30, métro Cité, sortie (Ars conférences).

Montmartre, jardins et cités d'artistes., 14 h 30, métro Abbesses, sortie (Paris livre d'histoire).

« Le Palais de justice en fonctionne-ment », 14 h 45, métro Cité (M. Banassat).

· La Sorbonne et le quartier de l'Uni-

« Le quartier de la Bastille et le fau-ourg Saint-Antoine », 15 heures, métro

LE GRAND CHEMIN (Fr.): Club, 9-(47-70-81-47). LE HASARD (Pol., v.o.) : L'Entrepôt, 14-(45-43-41-63).

L'HOMME INVISIBLE (A., v.o.): Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34). JANE EYRE (A., v.o.): Action Ecoles, 5

(43-25-72-07).

JULES ET JIM (Fr.): Lea Trois Laxembourg & (46-33-97-77).

LE PREMIER MAITRE (Sov., v.o.): Cosmos, 6' (45-44-28-80).
LES QUATRE CENTS COUPS (Fr.):

Les Trois Luxembourg, 6° (46-33-97-77).

ROX ET ROUKY (A., v.i.): Le Triomphe, 8° (45-62-45-76).

LES SENTIERS DE LA GLOIRE (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6° (46-33-97-77); Les Trois Balzac, 8° (45-61-10-60).

STRANGER THAN PARADISE (A-All., v.o.): Utopia Champollion, 5º (43-26-84-65). LE TROISIÈME HOMME (Brit., v.o.): Le Champo, 5 (43-54-51-60).

Les séances spéciales

AMARCORD (It., v.o.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 18 h 45. L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.o.): Grand Pavois, 15t (45-54-46-85) 19 h. L'ARRANGEMENT (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) 11 h 30.

LA BELLE AU BOIS DORMANT (A., v.f.): Grand Pavois, 15° (45-54-46-85) 13 h 30. BIRD (A., v.o.): Républic Cinémus, 11<sup>e</sup> (48-05-51-33) 17 h 10. BLADE RUNNER (\*) (A., v.o.): Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85) 22 h 30.

LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT (A, v.o.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 17 h. LA CITÉ DES FEMMES (IL, v.o.): Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 16 h.

LA DAME DE MUSASHINO (Jap.

v.o.): Saint-Lambert, 15\* (45-32-91-68)
13 h 45.
LE DERNIER COMBAT (Fr.): Studio
Galande, 5\* (43-54-72-71) 22 h 30. LE DERNIER EMPEREUR (Brit.-It., v.o.): Grand Pavois, 15° (45-54-46-85) 21 h 15.

LE DERNIER TANGO A PARIS (\*\*)

(Fr.-It., v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 22 h. DÉTECTIVE (Fr.): Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33) 12 h 20. DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE (Fr.): Denfert, 14° (43-21-41-01) 20 h.

DON GIOVANNI (Fr.-lt., v.o.): Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33) 14 h. LES ENCHAINÉS (A., v.o.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) 18 h 45.

Lambert, 19 (45-32-91-08) 18 n e3.

LA FLUTE A SIX SCHTROUMPFS
(Bel.): Saint-Lambert, 15 (45-3291-68) 15 h 30.

LES GENS DE DUBLIN (A., v.a.):
Républic Cinémes, 11 (48-05-51-33)
20 h 10. HELLZAPOPPIN (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 20 h 10. L'HOMME A LA PEAU DE SERPENT (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 13 h 30. L'HOMME BLESSÉ (\*) (Fr.): Ciné

HORRINE RILESSE (\*) (Fr.): Cine
Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) 11 h 35.

HOTEL DU NORD (Fr.): SaintLambert, 15\* (45-32-91-68) 17 h.

JE TAIME, MOI NON PLUS (\*\*) (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36)

LE MANUSCRIT TROUVÉ A SARA-GOSSE (Pol., v.o.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36) 11 b 15. MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL (Brit., v.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 17 h.

MOONWALKER (A., v.o.): Grand Pavois, 15: (45-54-46-85) 13 h 45. MORT A L'ARRIVÉE (A., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 15 h 30. MORT A VENISE (It., v.o.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 21 h. LA MOUCHE (\*) (A., v.o.): Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85) 17 h 15. LE NOM DE LA ROSE (Fr.-it-All., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85)

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) 21 h. PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.a.): Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85) 18 h 45.

### **PARIS EN VISITES**

« Rodin et Camille Claudel », 13 h 30, entrée du Musée Rodin (M. Pohyer). « Versailles : la procession des Etats

Promenade révolutionnaire dans les jardins et passages du Palais-Royal
 14 h 30, devant les grilles du Conseil

Modes et révolutions = 14 h 30, 10, avenue Pierre la de Serbie (Approche de l'art).

< Trésors d'orfèvrerie gallo-romains », 14 h 30, Musée du Luxem-bourg, 19, rue de Vaugirard (M= Cazes). « Le Palais de justice en activité », 14 h 30, devant les grilles (C. Merle).

Hôtels et jardins du Marais sud, place des Vosges », 14 h 30, métro Saint-Paul, sortie (Résurrection du

« Sully, grand maître de l'artillerie et Grand Voyer de Frane », 15 heures, 62, rue Saint-Antoine (Monuments his-

versité », 15 heures, 47, rue des Ecoles (D. Boucherd).

MARDI 7 MARS Bastille, sortie près de la Tour d'Argent (Commissance d'ici et d'ailleurs).

Paris-Musée

- Les abstractions », 12 h 30; « Ecriture et peinture : Gysin, Hartung, Sonlages...», 14 h 30, 11, avenue du
Président-Wilson (Musée d'art « Courbet, Dalou », 14 h 30, Petit Palais, avenue du Président-Wilson. Dantan, galerie de caricatures au temps de Balzac >, 14 h 30, 47, rue Raynouard (Maison de Balzac).

**CONFÉRENCES** 11, avenue du Président-Wison (petit auditorium), 14 h 30 : « A. Tapiès, l'intelligence matérielle », par G. Rail-lard (Musée d'art moderne de la Ville de Paris).

9 bis. avenue d'léna, 14 h 30 et 18 h 30 : « Villas gallo-romaines. De Nenning à Montmaurin », par O. Bou-cher (Antiquité vivante). Salle Chaillot-Geliéra, avenue George-V, 15 heures : «L'Amérique comme au temps de la genèse» (Paris et son histoire).

4, rue de Chevreuse, 17 h 30 : « Le Pakistan de Benazir Bhutto, nouveaux équilibres internationaux et enjeux poli-tiques internes », par G. Etienne (Ren-coutres du CERI). 5, rue de Solférino, 18 h 30 : « De Gaulle et la gestion des crises, le Québec. Juillet 1967 », par S. Guillaume (Institut Charles-de-Gaulle).

146, rue Raymond Losserand.

19 heures: - Affirmation de soi -, par
D. Varma (Soleil d'or). 3, rue Rousselet, 19 heures : « His-toire générale de l'art, le baroque » (Arcus).

78, boulevard Malesherbes, 19 h 30:
- La névrose familiale », par le docteur
J. Donnars (L'homme et la connais-

### Radio-télévision

Les programmes complèts de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-landi. Signification des symboles : De Signafé dans « le Monde radio-télévision » De Film à éviter ne On peut voir ne me ne Chef-d'œuvre ou classique.

#### Lundi 6 mars

#### TF 1

20.40 Femilieton: Le secret du Sahara. D'Alberto Nogrin, avoc Michael York, David Soal, Ben Kingsley (1st épisode). 22.15 Magazine: Samté à la Une. D'Igor Barrère, présenté par Robert Namias. Thème: «Voir» Les problèmes de la vue chez les enfants, le strabisme, le contrôle des pilotes, les lentilles, la myopie, la cataracte, la rétinite pigmentaire, la réinsertion des non-voyants, etc. 23.45 Journal et Méséo. 0.05 Magazine: Minuit Sport.

or others

· · · · · ·

\* F(<u>2</u> . .

100 to 10

A 2

20.35 Blanc, c'est noir. Emission présentée par Jean-Marie Cavada et Norbert Balit et consacrée à l'aide humanitaire dans le monde. Avec Bernard Kouchner, Françoise Giroud, Jacques Delors, Manuel Piétri (secrétaire général de l'AlCF), Ronny Brauman (président de Médecins sans frontières), Denis Vienot (secrétaire général de Secours catholique français). Guy Sorman (président de l'AlCF). Norman Borlaugh (prix Nobel de la paix), Sophie Bedon (infirmière de l'AlCF), Mohammed El Mehdi (député malien), Mory Kante, Manu Dibango, France Gall. 22.15 Flash d'informations. 22.20 Série: Profession consigne. D'André Halimi, Jacquelime Maillan. 23.15 Magazine: L'oell en contispess. Sommaire: Isabelle Huppert, Luis Rego, Ginette Garcin, Françoise Seigner, Victor Lanoux. 0.15 Informations: 24 heures sur la 2. 0.35 Métén. 0.49 Magazine: Da côté de chez Fred (rediff.).

FR 3

20.35 Cméma: le Nom de la rose man Film franco-italoallemand de Jean-Jacques Annaud (1986). Avec Sean
Connery, Christian Slater, Helmut Qualinger, Michael
Lonsdale. En 1327, des meurtres mystérieux perturbent la
vie d'une abbaye bénédictine du nord de l'Italie. On fait
appel à un franciscain et à son assistant, un jeune novice,
pour mener une enquête. Un inquisiteur va s' en meier. Adaptation réussie, par la reconstitution historique, de l'atmosphère d'angoisse et de superstition, d'un livre d'Umberto
Eco, réputé inadaptable. Extraordinaire spectacle sur quelques aspects du Moyen Age Italien, extraordinaire interprétation aussi. 22.50 Journal. > 23.10 Magazine: Océaniques. Joseph Brodski, poète russe, citoyen américain. De
Victor Loupan et Christophe de Ponfilly. Une coproduction
FR 3-la SEPT-Interscoop. 0.10 Musiques, musique.

#### **CANAL PLUS**

20.38 Cinéma: Par le fer et par le feu un Film italien de Fernando Cerchio (1961). Avec Jeanne Crain, Pierre Brice, John Drew Barrymore. 22.10 Flash d'informations. 22.15 Magazine: Bobagolfoot. A 22.15, football; à 22.45,

boxe ; à 0.15, basket-ball, 1.10 Cinéma : la Folle Journée de Ferris Bueller W Film américain de John Hughes (1986). Avec Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara (v.o.).

20.30 Téléfilm: Le droit au meurtre. Une ville réclame ven-geance. 22.30 Les rubriques de Sangria. 23.00 Série: Le voyageur. 23.25 Téléfilm: L'empréinte du diable. De Don Leaver, avec Peter McEnery, Georgina Hale. Folie ou malé-fices à l'hôpiual? 0.00 Journal de minuit. 0.05 L'empreinte du diable (suite). 0.30 Capitaine Furillo (rediff.). 1.20 Madanue, étes-vous fibre? (rediff.). 1.45 La demoiselle d'Avignon (rediff.). 2.15 Bouvard et compagnie (rediff.). 2.30 Tendresse et passion (rediff.). 3.00 Journal de la unit. 3.10 Vive la vie! (rediff.). 3.20 Feuilleton: Dominique. 4.05 Voisin, voisine (rediff.). 5.05 Musique: Aria de rêve.

M 6

20.35 Cinéma: la Maison du lac sus Film américain de Mark Rydell (1981). Avec Katharine Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda. 22.25 Série: L'homme de fer. 23.15 Six minutes d'informations. 23.25 Magazine: Club 6. De Pierre Bouteiller. 0.25 Magazine: Jazz 6. De Philippe Adler. 0.55 Massique: Boulevard des cips. 2.00 Anne, jour agrès jour (27 et 28 épisodes). 2.25 Magazine: Ondes de choc (rediff.). 3.15 Documentaire: S'îl te plait, montre-moi nos histoires. 3.40 Magazine: Destination santé (rediff.). 4.30 Documentaire: S'îl te plait, montre-moi nos histoires. 4.55 Anne, jour après jour (rediff.). 5.20 Poly en Tunisie (10 épisode). 5.45 Musique: Boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique: Le rythme et la raison. Charles Koechlin.

1. Charles Koechlin, ce mécomu. 20.30 L'histoire en direct.

6 février 1945: la mort de Robert Brasillach. 21.30 Dramatique. Le givre du soleil, de David Le Breton.

22.40 Cote d'amour. Cinéma. 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique: Coda. Verres cassés, voix brisées.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Renseignements sur Apollon. Concert de l'UER (en direct du Conservatoire royal de musique de Liège): Mixtur, de Stockhausen; Agon, de Stravinski; Déclarations d'orages de Pousseur, par l'Orchestre philharmonique de Liège et de la communauté française, dir. Pierre Bartholomée sol.: Linda Hirst (soprano): Omar Ebrahim (barytou): Michel Butor (récitant): Arnould Massart (synthétiseur): Frabrizio Cassol (saxophone): Michel Massot (tuba). A 22.55, Les gravures de Rachmaninov. A 23.07, Saburbis pour piano, de Mompou. A 23.20, Stabat Mater, de Rossini.

#### Mardi 7 mars

14.35 Fenilleton: Le canou paisible. 15.30 Série: Drôles d'histoires. 16.00 Variétés: La chance aux chansons. 16.35 Club Dorothée. 17.56 Série: Matt Houston. 18.45 Avis de recherche. 18.56 Fenilleton: Santa-Barbara. 19.20 Jeu: La roue de la fortune. 19.50 Le bébète show. 20.00 Journal. Météo et Tapis vert. 20.40 Cinéma: l'Evadé — Film américain de Tom Gries (1975). Avec Charles Brosson, Jill Ireland, Robert Duvall. 22.20 Magazine: Clel. 2002 mandi l'Présenté par Christophe Dechavanne. 23.45 Journal et Météo. 9.05 Magazine: L'ivres en tête. De Joseph Poli et Jacques Duquesne. 0.15 Série: Drôles d'histoires. Intrigues: Le piège à gros rat. 0.40 Documentaire: Histoires unturelles. La béte noire.

A 2

15.10 Magazine: Du côté de chez Fred. 16.00 Flash d'informations. 16.05 Série: Chapean melon et bottes de cuir. 16.55 Flash d'informations mations. 17.00 Magazine: Graffitis. 17.55 Série: L'homme qui tombe à pic. 18.45 Jen: Des chiffres et des lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30 Plaisir de rire: Loft story. 20.00 Journal et Météo. 20.35 Les dossiers de l'écras: l'Addition m Film français de Denis Amar (1984). Avec Richard Berry, Richard Bohringer, Victoria Abril, Farid Chopel. 22.05 Désat: Les prisons. Avec Jean-Pierre Dintilhac (directeur de l'administration pénitentiaire), Jean-Charles Toulouze (directeur du Centre de détention du Val-de-Reuil), Michello-Laure Rassat (professeur aux facultés de droit), Marie-Noëlle Robert (premier juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Versailles), Pierre Barlet (psychiatre), Gilles Sicard (surveillant d'établissement pénitentiaire), Jacques Vialettes (chef de maison d'arrêt), Charles Bauer (ancien détenn), de Versailles), Pierre Bariet (psychiatre), Unites Sicard (sur-veillant d'établissement pénitentiaire), Jacques Vialettes (chef de maison d'arrêt), Charles Bauer (ancien détenn), Fernande Lemarchand (ancienne détenne), Désiré Derensy, secrétaire général de l'Union générale des syndicats péniten-ciers. 23.30 Informations: 24 heures sur la 2. 23.50 Météo. 23.55 Magazine: Strophes. De Bernard Pivot. 0.10 Maga-zine: Du côté de chez Fred (rediff.).

FR 3

14.30 Magazine: C'est pas juste. 15.30 Magazine: Télé-Caroline. 17.00 Flash d'informations: Spécial jeunes. De 17.05 à 18.30 Annes 3. 17.05 Dessin animé: Potit ours brun. 17.06 Cruc note show. 17.10 Série: Nell. 17.35 Dessin animé: Signé Caf's eyes. 18.00 Ascenseur pour l'aventure. 18.05 Magazine: Drevet tend la mèche. 18.30 Jeu: Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. 19.58 Dessin animé: Il était une fois la vie. 20.07 Jeu: La classe. 20.25 INC. 20.35 La dernière séance. 1« film: A vingt-trois pas du mystère m Film américain d'Henry Hathaway (1956). Avec Van Johnson, Vera Miles, Cecil Parker, Patricia Laifan. 22.35 Dessina animés. Tex Avery; Bugs Bunny. 22.50 Journal. 23.10 2° film: la Vie de Sherlock Holmes mum Film américain de Billy Wilder (1970). Avec Robert Stephens, Colin Biakely, Chr. Lee (v.o.).

#### **CANAL PLUS**

UANAL PLUS

13.30 Cménsa: Thérèse Desqueyroux waw Film français de Georges Franju (1962). Avec Emmanuelle Riva, Edith Scob, Philippe Noiret (N.). 15.30 Cinéma: les Saisous du plaisir a Film français de Jean-Pierre Mocky (1987). Avec Ch. Vanel, Denise Grey, Jacqueline Maillan, J. Poiret. 16.55 Pochettes surprises. The way things go, de Peter Fischli et David Weiss. 17.10 Série: Max. Headroom. 17.40 Cabon cadin. En clair jungs à 20.30. 18.25 Dessin. 17.40 Cabon cadin. En clair jungs à 20.30. 18.25 Dessin. 18.45 Flach d'informations. 18.49 Top 50. 19.30 Magazine: Nalle part ailleurs. 20.30 Cinéma: Y a-t-il quelqu'un

pour tuer ass femme? m Film américain de Jim Abbrahams, David et Jerry Zucker (1986). Avec Damy de Vito, Bette Midler. 22.00 Finsh d'informations. > 22.05 Cinéma: le Déclis de l'empire américain mm Film canadien de Denys Arcand (1985). Avec Dominique Michel, Dorothée Berryman, Louise Portal. 23.40 Cinéma: Nuits de canchemar m. Film confecçuin de Kanie Conses (1990). man, Louise Fortal. 23.40 Charles : Nutra se cancinent al Film américain de Kevin Connor (1980). Avec Rory Cal-houn, Paul Linke, Nancy Parsons. 1.20 Cinéma : l'Homme à tout faire m Film canadien de Micheline Lanctot (1980). Avec Jocelyne Berube, Andrée Pelletier, Janette Bertrand.

1.4.45 Série: Bonnuz. 15.45 Série: Capitaine Furillo. De 16.50 à 18.30 Dessins animés. 16.50 Karine. l'aventure du Nouveau Monde. 17.15 Emi magique. 17.40 Les défenseurs de la Terre. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bouvard et compagnie. 18.50 Journal images. 19.00 Série: Deux flics à Mianni. 29.00 Journal. 20.30 Chéma: Si ma gueule vous plaît o Film français de Michel Caputo (1981). Avec Valérie Mairesse. 22.20 Mágnzine: Ché Cinq. 22.30 Téléfilm: Dix millions en or. Un cargo est détourné. 0.00 Journal de minuit. 0.05 Dix millions en or (suite). 0.25 Capitaine Furillo (rediff.). 1.25 La demoiselle d'Avignon (red.). 1.40 Madame, êtes-rous libre? (red.). 2.95 Bouvard et compagnie. 2.25 Tendresse et passion (rediff.). 2.55 Journal de la mit. 3.00 Vive la vie? (rediff.). 3.15 Fenilleton: Domànique. 3.55 Voisia, voisine (rediff.).

M 6

14.10 Musique: Boulevard des clips. 16.05 Jen: Quizz cuer. 16.50 Htt, hit, hourra! 17.05 Série: Les espions. 18.05 Série: Le Saint. 19.00 Série: Les routes du paradis. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série: Cosby show. 20.35 Téléfilm: Delirium. De Robert Greenwald, avec Martin Sheen, Melinda Dillon. L'alcoolisme d'un père pèse lour-dement sur ses enfants. 22.10 Série: L'homme de fer. 23.00 Six minutes d'informations. 23.10 Magazine: Turbo (rediff.). 23.35 Magazine: Adventure (rediff.). 0.00 Musique: Boulevard des clips. 2.06 Anne, jour après jour (29 et 30 épisodes). 2.25 Magazine: Destination santé (rediff.). 3.15 Documentaire: S'il te plaît, montre-moi nos histoires. 3.40 Magazine: Ondes de choc (rediff.). 4.30 Documentaire: S'il te plaît, montre-moi nos histoires. 4.55 Anne, jour après jour (rediff.). 5.20 Poby en Tunisie (11º épisode). 5.45 Musique: Boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique: Le rythme et la raison. Charles Koechlin. 20.00 Musique: Le rythme et la raison. Charies Rocchlin.

2. Ecrivons, ensuite on verra comment se faire jouer.

20.30 Archipel médecine. Dossier: médecine légale.

21.30 Sayd Babodine Majronh. Lecture à trois voix de textes de ce poète afghan. 22.40 Nuits magnétiques. Les délices des mathématiques. I. L'apprentissage. 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique: Coda. Verres cassés, voix brisées.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Musique ensembles. Triple duo, de Carter; Création, de Nilson; Fission d'échos, de Bousch; Valley of Aosta, de Harvey; Monodias et interiudios, de Maiguashoa, par l'Ensemble de l'Itinéraire, dir. Denis Cohen. 22.30 L'univers l'Ensemble de l'Itinéraire, dir. Denis Cohen. 22.30 L'univers non tempéré. Musique traditionnelle suédoise: Lena Willemark, chant, Bjorn Stabi, violon et Per Gudmundsson, violon et cornemuse suédoise. 0.00 Club d'archives. Félix Weingartner (1863-1952). Symphonie n° 3 en mi bémol op. 55 et la Consécration de la maison, ouverture op. 124, de Beethoven. 1.00 Les inacherées. Concerto pour aito et orchestre, de Bartok; Quamor à cordes op. 35, de Chausson; Gigues, de Debussy.

### Audience TV du 5 mars 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN)

| HORAIRE | FOYERS AYAM?<br>REGARDÉ LA TY<br>(en %) | TF1                          | A2                   | FR3                     | CANAL +              | LA 5                      | Me                     |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 19 h 22 | 48.9                                    | 7 ex 7<br>17.7               | Stade 2<br>12.6      | Shectock Hotmes<br>6-9  | Dragon force<br>2_8  | Films d'Housi<br>4.9      | Espise modèle<br>4.3   |
| 19 h 45 | 55.6                                    | 7 ex 7<br>17-9               | Megay<br>19-2        | Sheriock Holmes<br>7.6  | Ça cartoon<br>3.2    | Fibre d'Havai<br>4.8      | Espion modèle<br>3-6   |
| 20 h 16 | 66.4                                    | Journal<br>23 <sub>e</sub> 1 | Journal<br>19.3      | Sency Hill<br>10.9      | Çe certoon<br>3.3    | Journal<br>5,4            | Costry show<br>4-2     |
| 20 h 55 | 68,5                                    | Maurais Sis<br>18.7          | 905 dispans<br>20-1  | Cosur du dragón<br>5. 1 | Le Décir<br>2.6      | Vive les farranss<br>15,9 | La Scoumoune<br>7.2    |
|         | 81.9                                    | Mauvels file<br>17-5         | 906 disperus<br>19.7 | Journal<br>1-4          | Flach<br>1.3         | Vive les ferress<br>15.1  | La Scoumoune<br>7.3    |
| 22 h 44 | 24.1                                    | Sport dimenche<br>7.8        | Ciné, cinés<br>2_9   | Çourts métrages<br>1.3  | Thirtse Dusc.<br>1.2 | Enfor du devoir<br>8-6    | Caraller désert<br>4-0 |

### Informations « services »

#### **MOTS CROISES**



I. On aurait tort de dire que ce est pas le mauvais cheval. II. Qu'on aura maintenant du mal à toucher. - III. Bande d'étoffe. Dans l'Aveyron. - IV. Pleines d'or et d'argent. - V. Dans un alphabet étranger. Lutter contre l'oppression.

VI. Fit circuler. En France. VII. Qui craint donc les coups. -VIII. Préposition. Qui devrait être remplacé. Convient. – IX. Plus appréciées quand on a un bon demi. Lie. – X. Découvrit une trame. Sur la Garonne. - XI. Rase... mottes.

#### VERTICALEMENT

1. Ne peut évidemment pas se faire sans arrêt. A parfois un col cassé. - 2. Compte courant. Qui n'éclatent donc pas. - 3. N'est par-fois qu'un filet. Rumine dans des montagnes. Majeur, en Italie. -4. On y produit beaucoup de len-tilles. Quel gouffre! - 5. Rendra plus noir. – 6. Dans la Mayenne. Donner des raisons de se plaindre. -7. Serrer comme des sardines. Evoque un joli bouton. - 8. Pronom. Comme un blanc parfois. A poils. 9. D'un auxiliaire. Racontée en

#### Solution du problème de 4953 Horizontalement

I. Trinqueurs. Dent. II. Retourne, Utopie. - III. Ode. Englués. - IV. Tu. Frères. Union. -V. Tille, Ainesse. - VI. Etiolait. Lasse. - VII. Nul. Soc. Ere. -VIII. Rio. Ensilai. Sac. - IX. Otes. Elan. Io. — X. Alto. Bref. Epées. — XI. Réel. Tocsin. — XII. Infatués. Clé. — XIII. Erne. Fret. Aloi. — XIV. Taon. Etrivières. — XV. Eté. USA. Sas. Euc.

#### Verticalement 1. Trotteur. Arpète. - 2. Réduit.

Iole. Rat. - 3. Ite. Linotte. Noé. - No. Flou. Eolien. - 5. Querelles.
 - 6. Urne. Baffes. - 7. Engraisser. Arta. - 8. Uélé. Toiletter. - 9. Usa. Clafoutis. - 10. Suc. Il. An. Cc. Va. - 11. Tsu-nami. Essais. - 12. Do. Nés. Épi. Lé. - 13. Epoisses. Encore! - 14. Ni. Oseraie. Lieu. -15. Terne, Ecosse, Se.

#### GUY BROUTY.

 Un colloque à Angers sur le droit de la mobilité. - L'université d'Angers (DESS droit des entreprises), le comité d'expansion économique de Maine-et-Loire et la chambre de commerce et d'industrie d'Angers organisent, le mardi 7 mars, au centre des congrès, 33. boulevard Carnot à Angers, un colloque sur le thème « de la PME au groupe international, le nouveau droit de la mobilité ». Au cours de cette journée - entre 9 h 30 et 17 h 45 seront notamment évoqués « les aspects individuels de la mobilité > avec M. Jean-Emmanuel Ray, professeur à l'université d'Angers, et « la mobilité des salariés au sein de la CEE a avec M. Antoine Lvon-Caen. professeur à l'université de Paris X-

#### 230 500,00 F 38 355,00 F 2 655,00 F 4 685 60.00 F 6.00 F BONNS DE SAMEDI 215 425

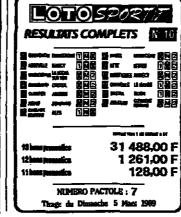

#### MÉTÉOROLOGIE



SITUATION LE 6 MARS 1989 A 0 HEURE TU

Evolution probable du temps en France entre le lundi 6 mars à 0 beure et le mardi 7 mars à 24 beures.

Une zone mageuse arrive par l'ouest. Elle apportera mardi, sur une grande partie du pays, beaucoup de mages et seufement un peu de pluie et de bruine. Seuls le Sud-Est et les Alpes auront encore une journée bien ensoleillée. Mardi : soleil dans le Sed-Est,

#### tarages ailleurs. Le matin, les régions allant du Nord-Pas-de-Calais au Centre et à l'Aquitaine

ras-oc-Caiais au Centre et à l'Adutaine s'éveilleront sous ur ciel gris. Il bruinera par endroits. Ces nuages, porteurs de laibles pluies, se déplaceront vers l'ouest du pays en cours de journée. Le soir, la zone nuageuse atteindra les régions de l'Est et le Massif Central et s'attardera un pen sur Midi-Pvr

Les régions à l'avant de la bande plu-Les regions à l'avant de la dande puivieuse connaîtront un temps de plus en plus nuageux au fit des heures. Il y aura même un peu de brouillard sur l'Est le matin, mais il sera rapidement dissipé.

Dans le Sud-Est et les Alpes, la journée sera de nouveau bien ensoleillée malgré quelques passages nuageux qui pourront être plus importants sur le Languedoc-Roussillon.

A l'arrière de la zone nuageuse, le soleil fera son retour. Dès le matin, il fera de belles apparitions sur la Bretagne et le Cotentin, et. en soirée, les éclaircies auront gagné vers l'est jusqu'en Champagne, au Centre et en Aquitaine. Le soleil sera toutefois contre de par les régis par de la contre le sera toutefois contre de par les régis par de la contre le sera toutefois contre de la co contrarié par des averses sur les régions se situant au nord de la Loire.

Le 'matini les températures seront comprises en général entre 6 et 10 degrés. Dans l'Est, elles seront plus basses (entre 2 et 4 degrés). L'après-13 à 15 degrés sur une moîtié nord, loca-lement 11 à 12 degrés au nord de la Seine, 14 à 17 degrés dans le Sud et



| averse         | pun: | `        | ci | -  | ciel<br>dégagé | cie<br>nuado |          | OTZ     |   | pluie      | temp     | te :     | nei |     |
|----------------|------|----------|----|----|----------------|--------------|----------|---------|---|------------|----------|----------|-----|-----|
| A              | 8    |          | -  | ,  | D              | N            | ì        | 6       | ) | P          | T        |          | *   | •   |
| TLASTOUR       | S    | ló       | 3  | В  | LONDRES .      |              | 16       | 9       | N | VIENE      | ,,,,,,,, | 12       | 2   | Ŋ   |
| जुद्दां कुरियो |      | 15       | 3  | Đ  | TEBONANE       |              |          | 10      | N | YEARS      |          | 15       | 3   | ` } |
| ENNES          |      | 15       | 8  | D  | JÉRUSALEW      |              | 19       | 5       | D | VARSOVIE   |          | 6        | -3  | 1   |
| ERFICIAN       |      | 15       | 6  | D  | BTANBUL        |              | 13       | 6       | P | TUNIS      |          | 19       | 4   | 1   |
| AU             |      | 20       | 5  | D  | BONGEON        |              | 18       | [4      | Ç | TOKYO      |          | 8        | 5   | _(  |
| ARIS MON       |      | 17       | 7  | D  | GENÈVE         |              |          | 0       | D | SYDNEY .   |          | 25       | 20  |     |
| NE             |      | 15       | 8  | D  | DJERBA         | •••••        | 17       | 7       | N | STOCKHOL   |          | 4        | -4  | 1   |
| NANTES         |      | 18       | ġ  | Đ  | DELHE          |              | 30       | 12      | D |            |          | 31       | 25  | 9   |
| WANCY          |      | 16       | ĩ  | Đ  | DAKAR          |              | 23       | 17      | D | SINGAPOU   |          | 19       | 3   | - 1 |
| MARSHILL       |      | 21       | 5  | Ď  | COPENHIAG      |              | 9        | 4       | В | SCOVE      |          |          |     |     |
| LYON           |      | 19       | ž  | Ď  | LE CAIRE, .    |              | 23       | 11      | N | RIO-DE-JAI |          | 31       | 24  | 3   |
| IMOGES .       |      | 18       | 8  | ·Ď | BINETE         |              |          | 8       | D | PEKIN      |          | 9        | -3  | j   |
| JIIF           |      | is       | 6  | D  | MESTIN         |              |          | 7       | N | PALMA-DE   |          | 20       | 5   |     |
|                |      | 18       | t  | Ď  | BELGRADE       |              |          | 0       | В | 0SL0       |          | 9        | Ġ   | ,   |
| DION           |      | 16       | 1  | D  | BARCELON       |              | 16       | 6       | D | NEW-YOR    |          | 6        | "   |     |
| TERMONT        |      | 20       | 2  | D  | BANGKOK        |              |          | 24      | P | NAIRORI .  |          | 29       | 17  |     |
| CAEN           |      | 16<br>14 | 7  | D  | ATHÈNES .      |              |          | 9       | P | MOSCOU .   |          | 2        | -,- |     |
| REST           |      | 13<br>16 | 10 | D  | AMSTERDA       | M            | 15       | 8       | Ň | MONTRÉA    |          |          | -14 |     |
| OURGES .       |      | 18       | 4  | D  | ALGER          |              | 22       | 6       | D | MILAN      |          | 16       | 2   | i   |
| ORDEAUX        |      | 20       | 9  | D  | È1             | ran          | IGE      | R       |   | MEXICO .   |          | 26       | 12  |     |
| LARRITZ .      |      |          | 12 | D  |                |              |          |         | • | MARRAKE    |          | 27       | 13  | i   |
| AJACCIO        |      | 16       | 3  | D  | POINTEAR       |              | 29       | 21      | ŏ | MADRID .   |          | 21       | 4   | 1   |
|                | RAN  |          |    |    | TOURS          |              | 17<br>18 | 7<br>11 | D | LOS ANGE   |          | 21<br>11 | 9   | 1   |

\* TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale ... moins 2 heures en été; heure légale mains 1 heure en hiver.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale,)

### Communication

En mariant leurs activités dans l'audiovisuel, la presse et l'édition

#### Time et Warner vont constituer le premier groupe mondial de communication

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

Les raiders américains sont sans doute furieux. La meilleure défense étant l'attaque, leurs menaces sur les entreprises américaines transfor-ment celles-ci, à leur tour, en prédateurs... Vivant depuis trois ans dans la hantise d'une OPA hostile, deux entreprises de presse et de communication ont annoncé, le samedi 4 mars, une « fusion à l'ancienne ». Time Inc., le géant de la presse, du livre et de la télévision, fusionne avec Warner Communications Inc., un autre mastodonte, spécialisé dans la production de films et de disques. C'est le mariage de New-York avec Hollywood, de la distribution avec la production. Soumise à l'accord des actionnaires et des autorités fédérales, l'opération devrait être complète d'ici deux ans. La nouvelle entreprise, dont le nom sera Time Warner Inc., continuera à être dirigée en équipe par les deux prési-dents jusqu'en 1991, lorsque la présidence sera confiée à Nicholas Nicholas, actuellement directeur général de Time Inc. et dauphin désigné de la hiérarchie du groupe de presse.

Annoncée par les deux présidents - dont le souci primordial semble être de protéger l'image de marque de leurs entreprises respectives, - la fusion est présentée comme un - mariage d'amour ». - Nous avons passé en revue l'ensemble de nos activités et n'avons trouvé que des aspects complémentaires ., affirme le président de Warner, Steven Ross. Plus réaliste, le président de Time, Richard Munro, assure qu' aucune des deux sirmes n'était acculée à un rachat », mais ajoute que · la fusion va créer un état comptable si puissant que d'autres acquisitions pourront être envisa-

Négociée depuis plus de deux ans au milieu d'un cortège de rumeurs, la fusion donnera lieu à un échange d'actions p'impliquant aucun rachat.

Chiffre d'affaires (88) : 4,5 milliards de dollars

Chiffre d'affaires (68) : 4,2 milliards de dollars

Profit net (88): 289 millions de dollars

WARNER COMMUNICATIONS

Profit net (88): 423 millions de dollars

Ventilation des profits :

Ventilation des profits :

France-Soir dépérit depuis de nombreuses années. En 1987, il ven-dait 318 000 exemplaires. En 1988,

en dépit des efforts de rénovation de

ses rubriques et de l'arrivée à sa tête de Philippe Bouvard, sa diffusion se

situait en-dessous de 300 000 exem-

plaires. Son jeune PDG, Philippe

Villin, a décidé de lancer une opéra-

tion de dernière chance, fondée sur la reconquête de la région pari-

Son arme? La diffusion gramite

une fois par semaine dans vingt-sept communes de la région parisienne

(Yvelines et Hauts-de-Seine) de 300 000 exemplaires de Fance-Soir

Ouest. Un quotidien double qui comprend, en plus du France-Soir classique, un supplément de huit pages en quadrichromie réalisé à

partir d'informations locales et lar-

gement ouvert à la publicité. . La

région parisienne est un formidable

réservoir de publicités locales et de

petites annonces, grace à ses douze millions d'habitants, note Philippe

Villin. Ni France-Soir, ni le Parisien n'ont réussi à toucher cette zone. Il

Le poids de deux empires

Livres ...... 20 %

Films et programmes TV ...... 37 %

La distribution gratuite de France-Soir Ouest

Le pari du groupe Hersant se heurte

à l'hostilité des kiosquiers

La valeur boursière des deux sociétés étant égale — environ 55 milliards de francs chacune, — • le calcul sera simple », affirme Glenn Britt, le directeur financier de Time. Time Warner Inc. aura une valeur boursière de 110 milliards de francs et un chiffre d'affaires de 62 milliards de francs. Elle formera le plus grand conglomérat de com-munication dans le monde, devançant l'allemand Bertelsmann et le géant anglo-australien News Corp. de Rupert Murdoch. Son concurrent français, Hachette SA, continuera toutefois à dominer le secteur des magazines, y compris aux Etats-Unis.

Si les spécialistes new-yorkais ont sans doute raison de se montrer plus prudents que les deux présidents dans l'évaluation des chances futures de la fusion - - assembles des pièces ne signifie pas qu'elles vont automatiquement fonctionner comme un ensemble., écrit le New York Times, - force est de constater que les deux entreprises ont beaucoup en commun.

Time Inc., l'un des fleurons de l'« argent ancien », indépendant par nature, est une entreprise de presse qui, partie en 1923 de la création de hebdomadaire d'informations générales Time par Henry Luce, jeune diplômé de Yale, s'est hissée au fir-mament grace au succès de son style chic et conservateur.

Tirant aujourd'hui à près de 4 millions d'exemplaires, Time demeure le porte-drapeau du groupe. Cependant, à mesure que les technologies et les goûts du public – et des annonceurs – évoluent, le groupe se diversifie avec bonheur dans la presse spécialisée et, plus récemment, dans la télévision par cable. Abandonnant en partie l'attitude de fière indépendance à l'égard des exigences de la publicité, les successeurs d'Henry Luce créent des magazines spécialisés à tour de bras - environ quatre par an, dont pas plus de deux survivent au-delà de quelques mois, – allant souvent au-devant des désirs des annonceurs. De cette frénésie naissent quelques très beaux succès financiers, notam-ment les périodiques à grand tirage Life et People, mais aussi Sports Illustrated et dans un domaine no prement américain. Fortune et Money, qui, comme leur nom l'indique, servent une clientèle de cadres et de rentiers. Ensemble, le tirage des périodiques du graupe atteint 18 millions d'exemplaires.

#### De l'histoire de la France aux « cuisines du monde »

Dans l'édition, la filiale Time-Life Books réussit grâce à des livres de culture générale, allant de l'histoire de la France au manuel du parfait bricoleur, en passant par les « cuisines du monde». Pius sérieuses deux maisons d'édition, Little, Brown & Co. et Scott, Foresman & Co., fournissent un fonds littéraire et développent dans la distribution, où Le Livre du mois, une autre filiale du groupe, assure des revenus substantiels.

Bien sûr, l'intérêt du groupe penche désormais pour la télévision par câble, où Time inc. a réussi de manière éclatante. Deuxième propriétaire de réseaux par l'intermédiaire de sa filiale ATC. Time Inc. touche sept millions de fovers. Mais le groupe règne aussi sur les réseaux concurrents grace à la chaine payante Home Box Office (HBO), dont les seize millions d'abonnés règlent 60 F par mois pour recevoir des films, et Cinemax, une chaîne moins prestigieuse mais également populaire avec sept millions d'abonnés.

C'est dans le domaine de la téiévision que Warner Communications apportera un complément inappré-ciable à Time. Fondée en 1922 à Hollywood, la maison de production Warner Brothers fait partie de la légende depuis longtemps, attirant les plus grandes vedettes de l'écran et du disque (label Warner Records). Dans son écurie. Steven Spielberg, Clint Eastwood, Barbra Streisand, Madonna, Prince, Paul Simon, pour ne citer que les plus connus à l'étranger, assurent des revenus proprement fabuleux. Aux films s'ajoutent dix-sept feuilletons de télévision à grand succès ( Dallas . . Falcon Crest . ) et, depuis quelques mois, le catalogue de la plus grande maison de production de programmes de télévision, Lorimar Telepictures Corp., rachetée pour 7,5 milliards de francs. Les un million cinq cent milie abonnés aux réseaux câblés Warner complè-

tent le tableau. · Nous n'avons jamais vu un tel événement dans le secteur -, assure l'analyste John Reidy, de la banque Drexel Burnham Lambert, qui pense que - plus rien ne sera jamais pareil dans le monde des médias ». et que . Time-Warner sera une firme au pouvoir effrayant . Mal-gré la profusion d'amabilités dont ils font preuve, les dirigeants des deux sociétés cachent mal leur ambition de créer surtout un groupe financier inattaquable et canable de régner sur un secteur en expansion constante dans le monde entier. Comme s'ils ressentaient le besoin de prévenir les critiques, MM.Ross et Munro font assaut de nationalisme et se félicitent bruyamment d'avoir ainsi • retenu aux Etats-Unis une activité inventée par l'Amérique, mais de plus en plus dominée par des intérets étran-

CHARLES LESCAUT.

# Le Carnet du Monde

Naissances

- Aguès LAVIGNE et Fr<del>édéri</del>e TADDEL,

Raphaël, Omar, Alexis, Pascal,

le 3 mars 1989, à Neuilly-sur-Seine.

75016 Paris.

Fiançailles

- Dominique et Christine JOLLY, an-Marc et Monique PELLETTER,

ont la joie d'annoncer les fiançailles de

Sophie et Nicolas.

123, boulevard de Port-Royal, 75014 Paris. 83, rue Jacques-Dulud,

92200 Neuilly.

Mariages

Annick CATTIAUX, Manuel METSCH, ont la joie d'annoncer qu'ils se sont mariés le 4 mars 1989.

92150 Suresnes. - M. et M™ Jean CHATEL.

M= Georges BOURJAC, sont heureux de faire part du mariage

Mianuela et Jean-Claude, qui a été célébré à Paris-7<sup>a</sup>, le samedi 4 mars 1989.

Ambassade de France. Port-au-Prince (Halti). 20, rue de la Sorbonne, 75005 Paris.

> - Pierre DESCOMPS Denise COUZIN

sont heureux de faire part de leur mariage, celébré dans la plus stricte inti-

Sussargues, 34000 Montpellier.

Décès

 La famille. Les Centres d'entraînement aux ont la douleur de faire part du décès de

Gisèle de FAILLY, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la Couronne de Belgique

présidente fondatrice des CEMEA. Un hommage sera rendu à sa mémoire. le mercredi 8 mars, à 11 heures, au siège des CEMEA, 76, boulevard de La VII-

Les obsèques auront lieu à Pierre-fonds, dans la plus stricte intimité.

 Les Établissements du Scarabée, 3, rue de la Montagne-Sainte-

neviève, Paris-5.

Gisèle de FAILLY.

Giséle de FAILLY.

[Gisèle de Failly a fondé les CEMEA en 1937 avec André Lefèvre, elors délégué général des EEDF, en réalisant le premier stage de moniteurs de colonies de vacantess. Farmine d'actorn et de recherche, militante convaincue de l'éducation nouvelle, elle a exercé une influence considérable, en Françe comme à l'étranger, dans les domaines périscoleires, de la formation, de l'éducation en général, contribuant à faire des CEMEA un grand mouvement pédagogique qui forme chaque année plus de quarante mille stagasses ders les champs de la jeunease, de la santé et du travail social.]

M= André Mercier, son épouse

M. el M= Hébert Dautheville Guibal M. et M= Didier Dautheville-Guibal. M. et M= Alain Mercier, M. et M= Henri Souchon,

ses enfants, Sandrine, Cyril et Loïc Dautheville

Guibal, Céline, Fabien et Fanny Mercier, Juliette, Camille et Bruno Souchor

ses petits-enfants. M™ Marcel Casalis,

sa sœur, Les familles Leenhardt, Casalis et ont la tristesse de faire part du décès de

M. André MERCIER,

survenn le 3 mars 1989, dans sa quatrevingt-sixième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 mars, à 10 h 30, en l'église réformée du Saint-Esprit, 5, rue Roqué-

Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa confiance. Psaume XL, verset 5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Florence et Irène, Hélène et Michel, Karine, Sa famille Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Nicolas POLITIS. L'enterrement aura lieu au Bon-

Pasteur, 177, rue de Charonne, Paris-11. mardi 7 mars à 10 b 30.

Cet avis tient lieu de saire-part.

7, rue Louise-Thulicz, 75019 Paris. 194, rue du Château-des-Remiers, 75013 Paris. 11, rue Henri-Monnier, 75009 Paris.

- M. Jacques Chirac. maire de Paris, président du conseil d'administration, M. Bernard Rocher, maire adjoint charge de l'urbanisme,

tion, L'ensemble du personnel de l'Atelier parisien d'urbanisme, ont le regret de faire part du décès de

Nicolas POLITIS. de l'Atelier parisien d'urbanisme,

survenu à Paris, le 2 mars 1989. (Le Monde du 4 mars.)

- Maguy Sauvagnac et ses enfants, Bruno, Hélène Rimbert

et leurs enfants, Françoise, André Allibert

et leurs enfants.

Geneviève, Maurice Barthes et leurs enfants

Tous ceux qui l'ont aimee, ont le chagrin de faire part du décès de

M™ Jeanne RIMBERT.

survenn le 21 février 1989, dans sa quatre-vingtième année.

La célébration religieuse a eu lieu Istres, le 22 février.

Elle repose au cimenère de Tazilly (Nièvre).

CARNET DU MONDE nts ; 42-47-95-03 Tarif : la ligne H.T. Toutes rubriques ......83 F Abounés et actionnaires ... 73 F

Communicat: diverses ... 86 F

See enfants, petits-enfants, Et les anciens « Fancons rouges », unt la douleur de faire part du décès de M. Raymond SALMON,

\_ M= Raymond Salmon,

survenu le 2 mars 1989, à Suresnes (Hauss-de-Seine).

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 7 mars, au funérarium du Mont-Valérien, 42, chemin des Cendres, à Nanterre (Hauts-de-Seine), de 17 heures à 18 heures.

- Marguerite Schneider,

son épouse, Eric Schneider,

Christian Clamens, M. et M= Jean-Claude Campoli

et leurs enfants, M. et M= Michel Piot

t leurs filles. M. et M. René Rind

et leurs enfants, Anita Rind et Mannel Lucbert, Laurence Bocage, Les familles Schneider, Vayssette,

ont la tristesse de faire part du décès du

Jean-Jacques SCHNEIDER, ancien interne des Höpitaux de Paris, ancien chef de clinique, attaché-consultant à l'hôpital Saint-Antoine attaché d'enseignement à l'université Paris-VI,

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, neveu, oncie, cousin, beau-frère, survenu le 3 mars 1989, à Paris, à l'âge

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 9 mars, à 13 heures, 23, rue de Chaligny, Paris-12, suivie de l'inhumation au cimetière de Vaugirard, 320, rue Lecourbe, Paris-15.

335, rue Lecourbe, 75015 Paris.

de cinquante-quatre aus.

- M. Edmond Uhart,

son epoux. M≅ Catherine Uhart, M. François Uhart, M. Nicolas Uhart,

M. Henri Martinand, son frère, sa femme et leurs enfants. Les familles parentes et alliées, Chau-meron, Lagier, Bouteiller, Sarrazin, Basset, Saunois, Collomb, Adhemar,

Darmedru, Tsoukalas, Et toutes les personnes amies, ont l'immense douleur de faire part du brutal décès, survenu le 3 mars 1989, de

Mª Marie-Louise UHART, née Martinand.

Sa bonté, sa douceur et son intelligence nous manqueront toujours.

La levée de corps aura lieu le mer-credi 8 mars, à 7 h 30, au 12, rue Méchain, Paris-14.

La cérémonie sera célébrée à 14 heures, en l'église de Simandre-sur-Suran (Ain), suivie de l'inhumation 8, rue du Val-de-Grâce,

75005 Paris. 6, rue Leneveux, 75014 Paris. - Gisèle Weller,

. Zoé et Louis. font part du décès de

> Jacques WELLER chef de bataillon, ancien officier du 11° choc, chevalier de la Légion d'honneur

survenu dans sa cinquante-septième

Une messe sera célébrée le mercredi 8 mars 1989, à 15 heures, en l'église de Bierville (Seine-Maritime).

Les Ecuries de Bierville, 76750 Buchy. Remerciements

Ainsi que toute la famille, Ainsi que toute la famille, très touchées par les nombreuses mar-ques de sympathie reçues lors du décès du M= Jacqueline Pitchal,

docteur Guy PITCHAL, t dans l'impossibilité de répondre indi-

viduellement à tous, prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance

- Le forum « Contact ESME SUDRIA 89 » (ingénieurs-étudiants-industriels) aura lieu, cette année, au Pullman Saint-Jacques, 17, boulevard Saint-Jacques, Paris-14, de 10 heures à 19 heures, les vendredi 10 et samedi

Renseignements: Tél. (1) 45-67-



APRÈS BRAZIL, LA NOUVELLE FOLIE DE TERRY GILLIAM.



2 mars. Avec un succès mitigé. « Nous avons perdu 9 % sur le terrain, admet Philippe Villin, car plusieurs kiosquiers ont refuse de vend'en vendre 409 000 exemplaires dre France-Soir. ils estiment que France-Soir Ovest constitue une concurrence pour eux et un manque

sion. Il ne gagne des lecteurs que grace à son Bingo, et sa nouvelle formule rédactionnelle est sinis-Faux, réplique fermement M. Martin Despré, directeur général du Parisien : L'opération de Philippe Villin est un ecran de fumée. Il vise principalement un marché publicitaire. Il suffit de regarder les chiffres de vente pour constater que

à gagner. - Claude Rouxel, secré-

taire du Syndicat professionnel des

commissionnaires de presse, qui regroupe deux mille kiosquiers et

magasins de la presse, s'insurge contre France-Solr Ouest, • M. Vil-

lin se trompe, dit-il, on ne relance

pas un journal en le distribuant gra-

tuitement un jour et en le faisant payer les autres jours. Il nous spo-lie de nos efforts et nous vole nos clients. L'Union nationale des syn-

dicats de diffuseurs de presse et de

l'édition (UNSPDE) adopte le

meme ton. A Versailles, à Boulogne-

Billancourt, de nombreux marchands de presse ont suivi le mot d'ordre : « France-Soir dans les

Pourtant, Philippe Villin ne se décourage pas. « Je n'ai pas le

choix, il faut plutôt donner un élec-

trochoc que favoriser la politique

des petits pas comme le fait le Pari-

s'agit de créer un véritable grand support de publicité. » Le projet de Philippe Villin consiste à jouer sur l'effet promotionnel de la diffusion gratuite de France-Soir Ouest. Et de favoriser ainsi la rénovation rédactionnelle du énagement de la formule rédoc-Le premier coup de l'opération France-Soir Ouest a été donné jeudi tionnelle plait aux lecteurs. Alors que France-Soit continue de chuter. le Parisien vendait 365 000 exemplaires en 1987, 375 000 exemplaires en 1988 et nous prévoyons

YVES-MARIE LABÉ.

# Le Monde

#### LA RETRAITE ET L'EMPLOI

# Un couple infernal

OMMENT vont évoluer les retraites et surtout de quelles possibilités d'action dispose-t-on sur cette évolution? Ce sont aujourd'hui les interrogations majeures en matière de protection sociale. A moyen terme, les projections faites en juillet 1988 pour la commission des comptes de la Sécurité sociale sont en effet pessimistes. Entre 1987 et 1992, à législation constante, le nombre de retraités du régime général augmenterait de 25 % environ (4,7 % par an). accroissant de quelque 46 % la note à payer.

La retraite à 60 ans (droit à la retraite à taux plein, avec 37,5 ans de cotisation) n'a pas complètement achevé sa montée en charge : en 1987, sur les 500 000 personnes ayant pris une retraite du régime général, 26 % avaient 65 ans, 42 % 60 ans et 11,6 % 61 ans. Prennent encore leur retraite à 65 ans notamment certains salariés placés en «garantie de ressources» avant 1982: 95 000 en 1987, 50 000 environ en 1988, 45 000 peut-être

L'évolution ponrrait sans doute s'infléchir par la suite : les calculs faits il y a trois ans par le Com-missariat général du Plan aboutis-saient à une croissance totale des charges de 48 % entre 1985 et 1995, de 84 % entre 1985 et 2005. Les besoins de financement

dépendant largement de la situa-tion de l'emploi, le maintien en 1989 et au-delà de la croissance des effectifs salariés constatée en 1988 les réduirait de moitié à l'horizon 1992, A l'horizon 2000, selon les calculs du Commissariat du Plan, il faudrait augmenter de 20 % le taux de cotisation par rap-port au niveau de 1985 si le chô-

mage se maintenaît au même niveau, de 10 % seulement s'il revenait à celui de la fin des années 70. Des chômeurs

### dissimulés

Mais l'emploi joue de multiples façons. Il a largement contribué depuis les années 70 à l'abaissement de l'âge de départ à la retraite constaté dans l'ensemble des pays industrialisés, malgré la grande diversité des systèmes de retraite et des montants de pension. La baisse du taux d'activité des plus de 60 ans constatée dans tous ces pays est en bonne partie liée à l'évolution de l'emploi : « Un grand nombre de travail-leurs agés n'ont pas cessé leur activité de leur plein gré, mais y ont été matériellement ou moralement sorcés en raison des déséquilibres du marché du travail », note l'étude sur « La réforme des services publics de pensions » publice fin 1988 par l'OCDE.

En France, selon le sondage annuel de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse, fin 1988, moins de 42 % des personnes qui ont demandé à toucher leur retraite étaient encore en activité, 17,3 % au chômage ou en pré-retraite, 29,1 % étaient inactives et 8 % malades ou invalides. La proportion d'actifs tend à s'accroître depuis plusieurs années, mais surtout par la baisse du nombre de femmes inactives (effet de génération). En revanche, la proportion de chômeurs ou de préretraités ne varie pas malgré l'amélioration de l'emploi depuis la fin de 1987. Et d'autres observations amènent à se demander si une partie des «inactifs» voire des malades ou invalides (dont la proportion augmente un peu) n'étaient pas des chômeurs dissi-

Les statistiques de l'emploi peuvent confirmer cette analyse.

Le taux de chômage des plus de cinquante ans au sens du Bureau international du travail (BIT) (c'est-à-dire à la recherche d'un emploi et immédiatement disponible) n'est que de 7,6 % - inférieur à celui des vingt-cinq quarante-neul ans. Mais beaucoup n'y sont pas pris en compte. Avec les préretraités du Fonds national de l'emploi (191500) et les chômeurs dispensés de recherche d'emploi (229500), le nombre fait plus que doubler. Ainsi peut-on évaluer à au moins 15 % la proportion des plus de cinquante ans privés d'emploi.

Or ceux-là sont quasi automatiquement - sauf ceux placés en garantie de ressources » avant 1992 - déversés dans la retraite lorsqu'ils arrivent à soixante ans : les hommes en particulier, en raison de leur âge de début de carrière, ont atteint voire dépassé les cent cinquante trimestres nécessaires pour la retraite à taux plein. En fait si l'on écarte les vrais inactifs (dans ces générations, essentiellement des femmes), un demandeur de retraite sur trois est sans emploi. Ou, en d'autres termes, un homme sur trois n'a pas vraiment choisi le moment de son départ à la retraite. C'est en réalité son entreprise qui l'a choisi, quelques années plus tôt.

**GUY HERZLICH.** (Lire la suite page 22.)

### Les heureux des «trente glorieuses»

NE image assez heureuse de la retraite, sur le plan matériel, social et psy-chologique : un épanouissement pour la plupart des individus, avec quelques laissés-pourcompte : c'est ce que révèle la vaste enquête, menée de 1981 à 1984 sous la direction du démo-graphe Paul Paillat, avec l'appui d'institutions de retraite (1), sur deux cohortes de sexagénaires suivis pendant trois ans au moment de leur passage à la

L'étude qui vient d'être publiée montre comment ce pas-sage est marqué par l'activité Sur le plan matériel d'abord. La baisse des revenus du

ménage est moindre qu'on ne la pensait : 20 % pour caux qui ont pris leur retraite vers soixante ans, 15 % même pour ceux qui I'ont onse vers soixante-cing. Artisans des « trente glo-

rieuses», les nouveaux retraités ont connu dans les années 60 des périodes de forte activité avec des horaires élevés (et notamment des heures supplé mentaires) et ont plutôt vu leui salaire plafonner dans les années 70 (voire diminuer, 20 % d'entre eux ayant subi une déqualification). La règle des « dix meilleures années » intro-duite en 1972 pour l'assurance-

#### Une liberté nouvelle

Aujourd'hui, la très grande majorité des retraités disposent de réserves leur permettant de faire face à une dépense inatten-due à hauteur de leur revenu bénéficié de la politique d'accès à la propriété menée depuis les années 60, puisque la moitié d'entre eux étaient propriétaires de leur logement. Autre marque de cette période : la plupart des salariés sont restés dans la même branche d'activité et leur dernier emploi a duré longtemps, même si 14 % d'entre eux ont

Le passage à la retraite n'entraîne pas de stress, de troubles de santé, ni *a fortiori* la surmortalité parfois signalée. On n'a pas non plus constaté de crise du couple, d'autant que, souvent, la coupe, d'autait que, scriveil, la femme, plus jeune, est restée plus longtemps en activité. Le sentiment dominant est celui d'une liberté nouvelle : « pouvoir s'organiser > enfin, après les années de contrainte de la vie part gardent un bon souvenir de

On ne constate pas non plus

géographiquement reste unie : les rencontres sont fréquentes avec les enfants et les petitsenfants (les deux tiers se voient au moins une fois par semaine), notamment pour le rituel repas de famille. Relations d'autant plus frequentes qu'un quart des encore au moins un de leurs parents en vie. Les échanges de services (notamment la garde des enfants) tiennent une place moins importante qu'on ne le

gression des activités de loisirs (certains nouveaux retraités se montrant même hyperactifs pendant les premières années), notamment des activités physiques et des vacances. Mais ces activités restent marquées par le niveau social et pas saulement pour ce qui concerne le domaine culturel : les cadres supérieurs font plus de sport, les cadres moyens préfèrent le bricolage ou le jardinage.

#### Les femmes défavorisées

Sur ce tableau très majoritairement euphorique, tranchent deux catégories défavorisées. D'abord une minorité qui a cumulé les handicaps — un faible niveau scolaire, un travail peu gratifient et mel payé, un mau-vais état de santé — et mené une vie repliée : la retraite ne fait alors ou'accentuer la solitude et Cette minorité, qui a une vue constamment négative de son existence, constitue pour les régimes de retraite un objet d'étude et de préoccupation, comme l'a souligné M. Roger Meudec, président de la Caisse nationale d'assurance-vie à l'occasion de la sortie de

Les femmes ensuite sont souvent pénalisées. Elles ont en movenne des ressources olus faibles que celles des hommes et doivent souvent prolonger leur activité pour atteindre une retraite convenable. Lors de cette retraite, leurs relations sociales sont souvent plus limi-tées.

(1) Caisse nationale d'assurance-vicillesse (CNAV), Association des régimes de retraites complémen-taires (ARRCO), Caisse autonome de Sécurité sociale dans les mines, Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).

(2) Claudine Attias-Donfut, Fer-nard Clément, Christiane Delbès, Paul Paillat, Sylvie Renaut, Alain Rozenkier, Parsoger de la vie active à la retraite, PUF, 272 p. ; 198 F.



Les entreprises ne doivent plus résoudre

leurs problèmes d'effectifs

en forçant au départ des travailleurs âgés.

Près de la moitié (48 %) des anciens salariés à la retraite ont moins de soixante-dix ans et 21 % moins de soixante-cinq ans. Mais un retard de la prise de retraite ne se ferait sentir que progressivement : une

baisse de 10 % des entrées à soixante ans ne réduirait que de 0,5 % le stock la même année. Au-delà de soixante-quinze ans, le nombre de femmes l'emporte largement sur celui des hommes



#### **DU DÉCLIN AU REGAIN...**

# Le trompe-l'œil

La France ne souffre pas d'un retard

de croissance, mais se trouve à la remorque

de la conjoncture internationale.

OMME une girouette affolée, le baromètre médiatique a sauté de la dépression la plus profonde au beau fixe éclatant. Il y a un an, ce n'étaient que lamentations sur le déclin. Que soit venue une année de bonne conjoncture plutôt inattendue, les professionnels de l'éphémère sont parcourus de frissons d'allégresse.

La crise est sinie! clame-t-on péremptoirement. Même la balance commerciale, cette bête noire des commentateurs de la conjoncture économique, ne fait plus peur. Dans l'optimisme ambiant, le délicit d'aujourd'hui est le gage du rétablissement de demain, via les investissements tant espérés.

Il faut cependant reconnaître que le gouvernement n'a pas chanté à l'unisson. Il a même délibérément choisi un profil bas devant le regain de tonicité du marché du travail. Ni la reprise timide des créations nettes d'emplois ni la vague des revendications salariales dans le secteur public ne l'ont fait broncher, du

moins dans le discours. Quelques coups de pouce budgétaires grâce à des rentrées liscales supérieures aux prévisions; mais le regard demeure fixé sur la ligne fatidique du cours plafond du mark. Toute la politique économique y est suspendue. Est-ce le meilleur moyen d'entretenir la

par MICHEL AGLIETTA (\*) flamme vacillante d'une croissance encore si fragile? Exagération de l'embellie ou prudence excessive ? Ce n'est pas la meilleure manière de poser nos problèmes économiques. Reconnaissons qu'une phase de notre-pénible adaptation à l'ouverture

s'est achevée et que des résultats remarquables ont été atteints. La désinflation est consirmée, la santé financière des entreprises est consolidée, la libération financière s'est accomplie sans drame jusqu'ici.

#### Des faiblesses cachées

Il est temps de faire un examen de conscience de nos péchés structurels. Car la trop grande modestie sur l'estimation des marges de manœuvre que nous pouvons acquérir serait une faute aussi grave que la vanité imprudente de croire à une autonomie recouvrée. Il n'est pas si facile de définir les faiblesses structurelles de la

France. Car nous ne souffrons pas d'un retard d'expansion. Malgré les péripéties de la crise, la croissance française mesurée sur les vingt dernières années continue à faire bonne figure. Elle a été en moyenne de 3,3 % l'an contre 2,8 % en Allemagne, 2,6 % aux Etats-Unis et 2,2 % en Grande Bretagne, mais 5,3 % au Japon. La France est presque à égalité avec l'Allemagne pour le niveau du PNB réel par tête, pas très loin des Etats-Unis et des pays scandi-

Les ressources intellectuelles du pays et ses réalisations scienti-fiques le mettent dans le peloton de tête des pays européens. Pourtant, nous avons une fragilité dans nos capacités de réponse aux durcissements de la concurrence et aux perturbations de l'économie internationale que la plupart des autres pays de niveau de développement similaire n'ont pas. Cette fragilité est d'autant plus difficile

(\*) Professeur à l'université de

à repérer et à combattre qu'elle n'a pas un seul responsable. Elle se trouve dans les ajustements oui s'opèrent à tous les niveaux de

l'organisation économique. La diminution des coûts salariaux unitaires ne rend manifestement pas les entreprises capables de faire des choix industriels qui leur assurent, dans les domaines où elles sont engagées, des parts de marché robustes face aux incertitudes de la conjoncture internationale. Les négociations salariales, même lorsqu'elles n'ont pas été éparpillées dans les entreprises, n'ont aucune perspective à moyen terme. Evoluant au gré des rapports de forces instantanés. elles ne livrent aucun compromis stable sur lequel batir une politique de développement de l'emploi.

La décentralisation administrative a certes redonné du prestige et du pouvoir aux notables. Mais elle n'a guère suscité des initiatives locales pour créer des activités capables de réduire les coûts de la production sociale et d'améliorer le contenu en emplois d'un rythme donné de croissance. Enfin, les gouvernements successifs ont curieusement combiné une déréglementation à l'anglaise et une politique économique à l'allemande.

(Lire la suite page 22.)

# orientations

#### Des écoles vous informent sur les filières et débouchés suivants :

et recevoir gratuitement des informations sur les écoles qui forment aux secteurs suivants, cochez la ou les fillères qui vous interessent et adressez ce bon à :

Orientations Service, 28, rue de la Tremolile, 75008 PARIS (réponse par courrier uniquement).

M. - Mme - Mile\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Niveau d'études actuel

# La grande peur des camions néerlandais

N les voit partout en France, ces camions néerlandais. Ils font même un malheur avec leurs tarifs inférieurs de 25 % à 30 % à ceux des concurrents français. Pour l'instant, ils se bornent à effectuer du transport international, mais ils se tiennent prêts à venir caboter, en France, dès que le grand marché européen sera devenu une réalité, afin de transporter des colis et des machines, par exemple entre Rambouillet et Cherbourg, comme s'ils étaient des transporteurs bien de

La bonne santé des transporteurs routiers des Pays-Bas crève les yeux. Ils viennent d'être contraints, par une grève perlée, de lâcher quelque les Espagnols et les Belges. Et sur les 28 % de la part française, la moitie environ est réalisée par des filiales de transporteurs bataves.

versitaires ou professionnelles.

100 diplômés.

**PARIS** 

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES

La rencontre des meilleurs

gement (MBA) ouvert à des participants de toutes origines uni-

Un enseignement par groupes compacts et motivés.

• 1 300 postes de haut niveau offerts chaque année aux

Conditions : diplôme supérieur et/ou expérience de cadre.

L'ISA: 16 mois pour un MBA

Réunion d'information

le jeudi 16 mars 1989, à 18 h 30.

RENSEIGNEMENTS : (1) 39-56-73-82 et (1) 39-56-73-79

CENTRE HEC-ISA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

ou écrire à ISA, 78350 JOUY-EN-JOSAS.

Franklin-Roosevelt, Paris-8°.

metro Franklin-Roosevelt.

Cercle France-Amérique, 1ª étage, 9, avenue

■ Les ressources du Centre HEC-ISA (Jouy-en-Josas).

Critères : potentiel, motivation, capacité de travail.

Admission sur dossier, tests et entretien.

L'ISA : un 3º cycle intensif de formation supérieure au mana-

3 % d'augmentations salariales pour 1989 alors que l'inflation dans leur pays est inférieure à 1 % et qu'ils ne voulaient pas dépasser ce niveau. Mais comment pouvaient-ils résister aux revendications de leurs salariés alors que leur trafic a crû l'an dernier de 17 % et leurs bénéfices de

Prenons la balance commerciale du transport entre la France et les Pays-Bas. Les routiers néerlandais assurent 50 % du trafic, les Français 28 %, et le solde est acheminé par les Espagnols et les Belges. Et sur les 28 % de la part française, la moitié environ est réalisée par des filiales de transporteurs bataves.

Les Bataves assurent 27 % du trafic communautaire grâce à un excellent taux de remplissage et au maniement des langues.

Autant dire que les Néerlandais n'ont peur ni de 1993, qu'ils appellent de leurs vœux, ni d'être achetés par des étrangers.

« Non, dit M. W. L. Laman Trip, président de la Fédération nationale des transports routiers, parce que c'est nous qui achetons des sociétés dans le reste de la Communauté. En Allemagne de l'Ouest, par exemple, nous détenons trois cents filiales, alors que les Allemands n'en détiennent qu'une trentaine chez nous. » Par quel miracle les Pays-Bas, petit pays, sont-ils parvenus à battre à plate couture les transporteurs des « grands » de la CEE et à s'adjuger 27 % du trafic routier à l'intérieur de la Communauté?

« Ils trichent », répondent leurs concurrents, qui soulignent que bien des camions néerlandais dépassent les 40 tonnes de chargement réglementaires. L'Observatoire économique et statistique des transports français (OEST), a répertorié les avantages dont ils profitent, grâce à une fiscalité plus légère en matière de droits d'admission à la profession et surtout en raison d'un carburant moins imposé.

#### Le fret de retour

Peut-être, réplique M. Laman Trip, mais nos coûts de main-d'œuvre sont de 10 % à 15 % supérieurs à ceux de nos concurrents. Effectivement, le chauffeur-routier néerlandais le mieux payé gagne environ 15 000 F par mois et son camarade français 13 000 F.

« Ce n'est pas tant que nos transporteurs soient les moins chers, mais ils pratiquent un excellent rapport qualité-prix, explique M. W.A. Van Zijst, du ministère des transports et des travaux publics. Ils peuvent le faire parce qu'ils réalisent un taux remarquable de remplissage de leurs camions, 85 % environ. Ils jouent de l'ordinateur; leurs commerciaux chèrchent du chargement; leurs chauffeurs téléphonent plusieurs fois par jour au siège social et se déroutent pour complèter leur cargaison. C'est rare qu'ils reviennent à vide; »

Il faut dire que la solidarité néerlandaise est sans faille et que les transporteurs bataves sont un peu devenus les Chinois de l'Europe. Un groupe de travail rénnit les représentants du ministère, les délégués syndicaux et les patrons, afin d'envisager tous les aspects d'un développement accéléré. Des représentants des organisations patronales sillonnent l'Europe et contactent les postes douaniers « à problème » pour n'avoir plus qu'à téléphoner en cas de blocage administratif. Toute la profession est mobilisée.

Nos chauffeurs parlent français et ont reçu une formation, déclare M. Koert Damveld, de l'entreprise Meeus Transport, spécialisée dans le groupage vers la France. C'est indispensable pour franchir facilement les contrôles policiers et douaniers, car nous réalisons 65 % de notre chiffre d'affaires en transport international.

Le transport sec, c'est fini. L'ensemble des professionnels préfèrent parler de « logistique » et se tiennent prêts à satisfaire les besons de leurs clients en matière de stockage, de conditionnement, de distribution, voire de comptabilité. Ainsi, l'entreprise Frans Maas, basée à Venlo, n'hésite-t-elle pas à dire qu'elle réalise un plus important bénéfice en repassant des vêtements pour qu'ils soient présentables au client final, qu'en les acheminant de l'usine au distributeur.

Le dernier atout des Pays-Bas est le pouvoir d'attraction de ses infrastructures. Le port de Rotterdam, où sont déchargés chaque année 1,5 million de conteneurs, l'aéroport d'Amsterdam-Schipol et les zones industrielles et de stockage de Venlo, à la frontière avec la RFA, représentent des plaques tournantes de premier ordre pour les exportateurs et les importateurs. Les Pays-Bas semblent tendus vers l'objectif de faire de leur pays « l'entrée de l'Europe ». Comme s'il ne suffisait pas que ce qui y entre soit réexporté à 60 %, un organisme, le Holland International Distribution Council, démarche l'Asie et les Amériques pour persuader les exportateurs qu'une base néerlandaise est indispensable! Autant de sources de tralic futur pour les routiers des Pays-Bas.

### De nombreux ennemis

Tout n'est pourtant pas rose pour les transporteurs. Ils se plaignent des Allemands de l'Ouest, qui « dépensent autant d'énergie pour freiner la libéralisation que nous pour améliorer notre compétitivité », selon le mot de M. Laman Trip. Car, de l'autre côté de la frontière, on met beaucoup de bâtons dans les roues des Nécrlandais en obligeant leurs marchandises à monter sur les trains pour cause de défense de l'environnement on en créant des taxes supplémentaires pour les camions étrangers. On se mélie également des collègues espagnols, qui se montrent aussi durs à la tâche, rouleut comme personne en Europe, et reviennent 20 % moins

C'est cependant avec Bruxelles et avec la CEE que les transporteurs routiers des Pays-Bas connaissent le plus de soucis. Dans le but d'harmoniser les conditions de concurrence au sein de la Communauté, les fonctionnaires projettent de réduire de 16,44 mètres à 14.80 mètres la longueur maximale des convois routiers. « C'est inacceptable! tempête M. Laman Trip. Notre capacité de transport serait réduite de 15%. »

Pas question non plus de laisser augmenter le prix du fioul de 0,16 florin (48 centimes) par litre sous prétexte d'une harmonisation des taxes sur le carburant. « Nous ne sommes pas contre ceite harmonisation, plaide M. Laman Trip. Elle est inévitable, mais nous demandons à notre ministre, Mme Neelie Smit-Kroes, une compensation par le biais d'un allégement de nos charges sociales. Celà

s'est déjà vu : lorsque l'Etat a supprimé la subvention de 12 % à l'investissement qu'il nous consentait, ces charges sociales ont diminué de 2,3 %. »

Actuellement, les transporteurs bataillent pour que la politique routière du gouvernement de La Haye soit infléchie. Les autoroutes et les routes ne suffisent plus pour écouler le flot des voitures et des camions. Aussi, Mme Smit-Kroes, le ministre de tutelle, a-t-elle conçu un plan de développement du réseau destiné à faire face à une croissance du trafic automobile de 80 % en vingt ans. Les routiers, qui jugent ces prévi-sions trop timorées, refusent aussi de payer l'extension du réseau routier. Il est, en effet, question que des enregistreurs électroniques facturent automatiquement, à chaque véhicule, une certaine somme lors du franchissement des ponts et tun-

Faut-il avoir peur de ces camionneurs néerlandais malins qui parlent tant de langues et qui se tiement à la disposition des clients pour livrer à temps et en toute sécurité une boîte de cigares en Andorre ou du glucose en banlieue parisienne?

Oui, si l'on est un petit transporteur français individualiste dont la flotte de véhicules n'excède pas cinq ou dix camions. L'isolement et l'absence de structures commerciales empêchent de remplir convenablement les véhicules et donc de pratiquer des prix compétitifs.

Oui, si les chauffeurs rechignent à travailler soixante-dix heures par semaine et à appliquer rigoureusement les procédures de livraison. Non, si l'on a la taille de Mory ou de Prost. Dans les grandes entreprises, on n'a pas trop de souci à se faire, car la formation effective des chauffeurs et une gestion serrée donnent les clefs de la réussite.

En tout état de cause, on aura du mal, le la janvier 1993, à distinguer les camionneurs néerlandais qui se seront faits français. Qu'attendent leurs homologues pour implanter, comme eux, leurs structures et leurs camions en terre étennaise?

de La Haye, ALAIN FAUJAS.

Vincennes, St Cloud, toujours le même manège.



Ailleurs, l'herbe est plus verte.



La Renault 25 Auteuil - 711<sup>F</sup> par mois la 1<sup>re</sup> année.

THE ANALYSIS OF THE STATE OF TH

Pour gagner, moi, Monsieur Financement, je vous propose une solution qui va dans votre sens. La Renault 25 Auteuil TS, en location avec option d'achat sur 60 mois, moyennant un versement initial de 40600F (dont 25375F de le loyer majoré et 15225F de dépôt de garantie égal à l'option d'achat finale) et 11 loyers de 711F, 12 loyers de 1167F, et 36 loyers de 1917F. Coût total en cas d'acquisition 131437F. Renault 25 Auteuil TS, Série Limitée, prix TTC au 24.02.89: 101500F. Sous réserve d'acceptation du dossier par la DIAC - SA au capital de F. 321490700 27-33, quai Le Gallo - 92512 Boulogne Cedex RCS, Nanterre B 702.002 221.

Monsieur Financement, chez votre concessionnaire ou au 05.25.25.25





A DEMANT

PEUT-ON penser que est un peu plus optimiste... à condition que « les inégalités se relève des services en matière de création d'emplois » dans les années qui viennent, et doit-on le souhaiter? Ce point de vue est exprimé par Rémy Prud'homme dans - L'industrie à la rescousse » le Monde du 24 janvier.) La question qu'il soulève est essentielle pour l'avenir des politiques économiques et sociales en général, des politiques

94 % des emplois créés en France depuis 1978 proviennent de cinq secteurs, tous tertiaires. Rémy Prud'homme affirme que leur dynamisme s'essouffle, et que la poursuite d'une croissance de leurs effectifs est improbable. Quelles évolutions nouvelles pourraient entraîner une rupture de tendance d'une telle ampleur ?

d'emploi et de formation en parti-

· Pour les services non marchands (rendus principalement par les administrations, centrales et locales), . tout le monde est d'accord pour dire que la pression fiscale doit diminuer ou se stabiliser ». Sans doute: mais ce qui est dit aujourd'hui ne se réa-lise pas forcément demain, comme l'ont expérimenté après d'autres MM. Jacques Chirac et Edouard Balladur, qui n'ent pu empêcher les prélèvements obligatoires de passer de 44,2 % en 1986 à 44,7 % en 1987.

#### Un moteur puissant

La pression de la demande et des besoins est énorme. Leur satisfaction sera d'autant plus facile que la croissance sera plus rapide (un point de croissance génère 30 milliards de francs de dépenses publiques supplémen-taires, à taux de prélèvement constant) ; mais quoi qu'il en soit l'amélioration de l'efficacité des services publics, dont nul ne conteste la nécessité, n'est pas synonyme de blocage des effec-tifs : qui oserait affirmer que le nombre d'enseignants ne doit plus

augmenter? Il faut par ailleurs avoir une vision large du « service non marchand », qui se développera au niveau régional et local, sous des formes et avec des financements très divers probablement davan-tage que dans la logique de l'administration centralisée caractéristique des trente glorieuses.

aux particuliers, M. Prud'homme | négatifs vis-à-vis du secteur ter-

d'ABIDJAN-Nord.

fié ou mandat lettre).

PLATEAU.

condition que « les inégalités se perpetuent ». Et pourquoi donc? Dans les années 70, la croissance des revenus réels et le resserrement des inégalités entraînaient une forte croissance de la demande et de l'emploi dans cette catégorie de services. Celle-ci a été freinée dans les années 80 par le ralentissement salarial et par un certain regain des inégalités de

Mais demain plus encore qu'hier, les catégories à saibles revenus ne demanderont qu'à acheter davantage de services d'aide et de soins personnels, sortir au spectacle, opter pour des vacances à plus fort contenu de prestations... dès lors qu'elles en auront les movens financiers. La croissance et la réduction de l'inégalité des revenus seront alors un moteur puissant de la création

d'emplois de services marchands. La croissance très rapide des services aux entreprises ne serait qu'une illusion d'optique, liée, à l'externalisation » bien connue de certaines fonctions (nettoyage, gardiennage, intérim...); les emplois concernés edevraient être considérés comme des emplois industriels ». C'est oublier que les services aux entreprises travaillent déjà au Le choc européen risque d'entraîner une poursuite de la baisse des effectifs industriels alors que les services représenteront en 2000 les trois quarts de l'économie.

#### par MICHEL GASPARD (\*)

moins autant pour les entreprises de services que pour celles des branches industrielles; et d'autre part que les fonctions tertiaires se développent conjointement dans les entreprises et en dehors d'elles, dans un processus où les complé-mentarités sont plus fortes que les substitutions (informatique, conseil, communication, fonctions commerciales...). Aurait-il failu, il y a un siècle, considérer les emplois de l'industrie de la chaussure comme des emplois agricoles sous prétexte que les paysans, jusqu'alors, fabriquaient leurs souliers à la maison?

• La croissance de l'emploi des cafés, hôtels et restaurants serait près de se tarir. Pourquoi? Parce qu'elle proviendrait de ce que « les femmes qui travaillent ne peuvent pas faire à déjeuner et veulent moins faire à diner » : or, le nombre de femmes qui travaillent ne devrait plus augmenter. Que M. Prud'homme consulte les projections démographiques de

l'INSEE, et il constatera que la saturation de la croissance de l'activité féminine n'est pas attendue avant 2005, ce qui laisse encore un peu de temps aux économistes de sexe masculin pour apprendre à faire la cuisine.

Et ce ne serait pas sombrer dans un sociologisme excessif que de reconnaître que le développement du secteur des hôtels-cafésrestaurants n'est pas lié seulement aux transformations de la fonction alimentaire : mais aussi et d'abord à celles de la sociabilité, de la convivialité, de la communication, des loisirs et des vacances... Bref, de la culture du quotidien.

• Le secteur financier a créé des emplois mais n'en créera plus pour cause d'informatisation. Ce point de vue peut être contesté dans la mesure où de nouvelles fonctions et activités financières (conseil, diversification des formes de placement et de cré-dit...) peuvent compenser le l'élargissement des parts de mar-

déclin des emplois traditionnels. Toutefois, il est clair que ce secteur ne peut représenter un potentiel important d'emplois nouveaux, en particulier parce que sa taille (2,5 % de l'emploi total) est bien plus faible que celle des autres secteurs évoqués ci-dessus.

Si l'on met donc à part ce dernier cas, les arguments qui laisseraient prévoir un tarissement de l'emploi tertiaire paraissent bien faibles. Ils vont à l'encontre de tous ceux qui expliquent le dyna-misme des créations d'emplois dans les services et laissent atten-dre pour demain la poursuite - et, espérons, l'accélération - de ce mouvement, dans les activités existantes comme dans des activités nouvelles, dans les branches de services marchands aux entreprises et aux ménages comme dans les services non marchands.

#### Le miracle répété

Peut-on croire que l'industrie peut retrouver demain le rôle moteur qui a été le sien dans les années d'après-guerre pour le développement économique et la création d'emplois? Compte tenu des gains de productivité du travail attendus, nécessaires à la sim-

activités qui ne peuvent pas être

gérées selon une logique de pro-

ductivité, même si leur efficacité

progresse, de sorte qu'ils sont et

La conclusion semble claire:

les créations nettes d'emplois

(solde des créations et des sup-

pressions) ne viendront que des

services. Ladite conclusion ne

signifie nullement que l'industrie

cède du terrain au niveau de la

production en volume ou à celui

des échanges extérieurs. Et sur-

tout elle ne signifie malheureuse-

ment pas que les emplois que peu-

vent créer les services suffiront,

ou qu'ils seront de bonne qualité.

Mais cela est une autre question,

qu'il ne faut pas confondre avec

futurs de la création d'emplois.

cation des pôle

seront (avorables à l'emploi.

ché de l'industrie française, celleci ne pourrait seulement maintepir ses effectifs, à l'horizon de 1993, que si ses débouchés globaux augmentaient chaque années de 4 % à 5 % en volume.

Cela supposerait que la reprise industrielle de 1988, que les conjoncturistes considerent comme miraculeuse et qui n'est peut-être qu'un rattrapage, se reproduise chaque année de 1989 à 1992. Souhaitons ce miracle répété, avec Rémy Prud'homme : cela n'empêcherait pas la poursuite d'une élévation du chômage dans notre pays, si les branches tertiaires n'apportaient pas 150 000 à 200 000 emplois supplémentaires chaque année; et cela ne permettrait encore que de stabiliser le chômage, non de le faire régresser

Dure est la loi de la pesanteur économique, mais c'est la loi. Les activités tertiaires constituaient à peine 50 % de l'économie en 1970; elles en représentent aujourd'hui environ les deux tiers, et en représenteront, probablement, près des trois quarts en l'an 2000. Il faut tirer les conséquences de cette perspective, ce qui ne signifie pas abandonner l'industrie à son triste rôle de bourreau de l'emploi.

Nous avons besoin de politiques de soutien à l'investissement, à la modernisation, à la compétitivité de l'industrie. Mais ce serait s'illusionner que d'en attendre des créations d'emplois massives; le choc de l'Acte unique européen risque au contraire d'entraîner une poursuite de la baisse des effectifs, dans le nombre de branches industrielles.

Nous avons également besoin de politiques nouvelles d'incitation à la création d'entreprises tertiaires et au développement des activités de services existantes, en particulier (mais pas seulement) parce que l'avenir de l'emploi en dépend. Mais surtout, n'opposons pas les unes et les autres, car elles sont complémentaires.

La France a connu trop de guerres de religions en tous genres pour que ses économistes en ouvrent une nouvelle autourd'hui. Hermès-Mercure, le dieu grec des médecins, des commerçants et des prestataires de services, ne doit pas s'affronter au dieu des forge-rons et des industriels, Vulcain-Héphaïstos : ils doivent au contraire travailler ensemble.

### Le tertiaire, toujours le tertiaire

U peuvent être créés, dans les années à venir, les emplois susceptibles de réduire le chômage, et quelle attitude les pouvoirs publics doiventils adopter vis-à-vis du dilemme industrie ou service? Si l'on prolonge les tendances des dix dernières années, la réponse est claire : les créations nettes d'emplois ont été enregistrées dans les services (dont l'emploi total est passé de 11,87 millions en 1977 à 13,65 millions en 1987) pendant que l'emploi, industriel régressait fortement (de 7,8 millions à 6,29 millions pendant la

Toutefois, le ralentissement actuel de la croissance de l'emploi tertiaire et un regain relatif de l'activité industrielle, auxquels

même période).

(Publicité)

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 2935\_/DMP

1. L'Office National des Télécommunications de COTE.

D'IVOIRE a obtenu un prêt de la Banque Internatio-

nale pour la Reconstruction et le Développement

(BIRD) en différentes monnaies, pour financer le

coût du projet portant sur la remise en état du maté-

li est prévu qu'une partie des sommes accordées au

titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paie-

ments au titre du projet portant sur la modernisation

et l'extension des réseaux téléphoniques urbains

par le présent Appel d'Offres les candidats admis à

concourir, à présenter leurs Offres sous-plis fermés

pour la modernisation et l'extension des réseaux

des informations supplémentaires et examiner les

dossiers d'Appel d'Offres dans le bureau du Chef de

Service des Marchés sis au 12º étage de POSTEL

2001, Porte 12-07 - Téléphone 34.67.61 ou 34.67.63

présent avis, pourra acheter un jeu complet des

documents d'Appel d'Offres, sur demande écrite au

service ci-dessus ou après consultation des Cahiers

des Charges et moyennant paiement d'un montant

non remboursable de 400.000 F. CFA (Chèque certi-

cautionnement de soumission d'un montant égal à

1,5% du montant total de la soumission; ce cau-

tionnement doit être déposé en même temps que les

Offres au Service des Marchés, sis à l'Immeuble

POSTEL 2001, Porte 12-07 - ABIDJAN-Cl au plus

tard le 18 Avril 1989 avant 11 H 00 délai de rigueur.

tants des soumissionnaires qui souhaitent être pré-

sents à l'ouverture le 18 Avril 1989 à 15 H 00 à la

Rotonde de la Cité Financière à ABIDJAN-

6. Les plis seront ouverts en présence des représen-

5. Toutes offres doivent être accompagnées d'un

4. Tout candidat admis à concourir, intéressé par le

3. Les candidats admis à concourir peuvent obtenir

2. L'Office National des Télécommunications invite,

téléphoniques urbains d'ABIDJAN-Nord.

Télex nº 23790 ou 23750 - ABIDJAN.

riel et renforcement de la maintenance.

Les activités de formation, d'assistance, d'expertise progressent à vive allure

tandis que l'industrie continue de s'automatiser.

#### par JEAN GADREY (\*)

tiaire, conduisent dissérents obser- bre et la compétence des prestavateurs à envisager ou à recommander d'autres scénarios, où l'industrie serait à même de relayer les services dans la fonction de création d'emplois. Rémy Prud'homme a récemment rassemblé et résumé de tels arguments (le Monde daté 24 janvier 1989) dans une contribution intitulée « L'industrie à la res-

Pourtant, nombre des facteurs uquent i ext quable et régulière de l'emploi tertiaire depuis les années 60 continuent à jouer aujourd'hui, alors qu'à l'inverse l'automatisation de l'industrie se poursuit, augmentant l'efficacité du système productif tout en réduisant l'emploi industriel.

#### Des besoins des ménages...

Commençons par les services aux ménages, qu'ils soient mar-chands (par exemple : hôtellerie, restauration, garages, loisirs, communications), non marchands (éducation) ou « mixtes » (santé). La plupart d'entre eux répondent à des besoins individuels et collectifs qui s'affirment avec force, même quand les revenus individuels ou les budgets régionaux ou nationaux en limitent la satisfaction.

Les transformations en cours des modes de vie (l'e éclatement de la famille traditionnelle, l'allongement de la durée des études, la progression du salariat féminin, le poids relatif des per-sonnes âgées ou ayant cessé leur activité), induisent des besoins de services d'assistance, de formation, de restauration, de santé, de sécurité, auxquels accéderont et voudront accéder sans aucun doute, dans les prochaînes années. un nombre croissant d'individus, surtout si le pouvoir d'achat progresse.

Et ces besoins individuels comcident dans bien des cas avec des priorités nationales. La France connaît par exemple aujourd'hui un retard considérable en matière de formations secondaires, supérieures et de recherche. Rapportées au PIB, les dépenses publiques consacrées à l'enseignement supérieur placent la France au vinguième rang mondial, loin derrière d'autres pays européens.

Or si, dans certains services, des gains de productivité importants sont possibles (ils ont déjà largement joué dans les banques et l'assurance), il se trouve que, dans la majorité des cas précédents, l'amélioration de l'efficacité des systèmes de services passe beaucoup plus par le nomtaires que par une rationalisation du travail inspirée de l'automatisation industrielle. On n'est pas sur le point d'automatiser les activités éducatives, de conseils et de formation, d'assistance ou de soins, et l'affirmation des besoins dans ces domaines constitueradonc une forte poussée à la création d'emplois.

#### …à ceux des entreprises

Si l'on envisage maintenant les services aux entreprises, qui enregistrent pour la plupart des taux de croissance de l'emploi sans équivalent dans les autres secteurs de l'économie, on sait mieux qu'ils ne s'analysent pas principalement comme étant des appendices du système industriel (qui externaliserait » ses services internes), mais bien plus comme des branches avant une croissance de plus en plus autonome et souvent complémentaire de celle des services d'expertise internes. On embauche aujourd'hui des juristes et des informaticiens à la fois à l'intérieur des entreprises et dans les sociétés de services spéciali-

Or tout conduit à prévoir une poursuite de cette croissance: l'information, la connaissance et l'expertise progressent à vive allure comme ressources stratégiques pour les entreprises, au point d'être parfois considérées comme de véritables investissements (dont le poids croît actuellement deux fois plus vite que celui de l'investissement matériel). Et il s'agit ici encore d'activités dont l'efficacité progressera d'abord en fonction de la quantité et de la qualification des emplois corresondants, et non selon des critères de productivité, qui n'ont guère

de sens pour de tels services. D'un côté, par conséquent, l'amélioration des performances de l'industrie, qui semble en cours, se traduira dans le meilleur des cas par une stabilisation de l'emploi industriel, stabilisation qui aura d'autant plus de chances de se produire que, sous la pression des consommateurs, des pouvoirs publics et de la concurrence, l'industrie adoptera des stratégies privilégiant la qualité et la siabilité des produits, et plus généralement le niveau de service à la clientèle.

De l'autre, toute une série de besoins de services aux ménages, aux entreprises, ou collectifs, continueront à s'affirmer et concerneront des secteurs produisant de l'information, des savoirs, de l'assistance, c'est-à-dire des

(\*) Maître de conférences à l'univer-sité de Lille-I.

M.S. COMMU HEC TION

MASTÈRE SPÉCIALISÉ HEC EN COMMUNICATION

### UN AN DE FORMATION D'EXCELLENCE A LA **COMMUNICATION** A L'ÉCOLE DES HEC

Les stratégies et techniques de la communication : Presse, TV, Radio, Affichage, Relations Publiques, Sponsoring, nouveaux Media.

#### Diplôme :

Mastère Spécialisé HEC en Communication.

Directeur du Programme : Henri Joannis

#### Carrières:

Services de Communication des Entreprises et Organismes publics.

Diplômés de l'Enseignement Supérieur (Bac+5) : littéraires, économistes, juristes, scientifiques, architectes. Anglais indispensable.

#### Admission:

Sur dossier. Clôture des inscriptions : 28 avril 1989.

Réunion d'Information : 16 mars 1989 à 18h. Palais des Congrès (Porte Maillot) - 6ème étage - salle 62 A

> RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : Masières HEC - 78350 JOUY-EN-JOSAS (FRANCE)



HAUTES ETUDES COMMERCIALES

CHAMBRE DE COMMENCE ET D'HIDUSTRIE DE PARIS



### La chronique de Paul Fabra

\_a-t-il encore une politique économique et monétaire dans les pays démocratiques (on ne parle pas des autres où il n'v a rien) ? Une politique suppose qu'on ait en vue certains objectifs, même assez largement définis, et qu'on prenne des décisions destinées à les atteindre, ou bien, plus modestement et plus sûrement, à lever les obstacles s'opposant au bon fonctionnement de la machine économique. Mais que devient cette notion lorsque les résultats obtenus le sont, de plus en plus, par sur-

La plus grosse et la meilleure surprise, ce fut celle de la croissance en 1988, en cours de prolongation. On s'attendait, après le krach du 19 octobre 1987, à une récession plus ou moins violente. Ce fut au contraire l'expansion, et l'expansion à un rythme accéléré. Ce n'est évidemment pas parce qu'un évérement survient incoinément qu'il n'est pas explicable. Le boom économique qui a succédé à l'effondrement, passager mais terriblement brutal, des cours de la Bourse, les causes en sont aujourd'hui généralement raconnues.

Pour éviter que la chute de la valeur des actifs financiers ne provoque parricochet une baisse des prix sur les autres compartiments du marché - immobilier, mais aussi matières premières et, de proche en proche, biens et services. - les banques centrales ont ouvert en grand les vannes du crédit après la panique de Wall Street. Si l'opération a réussi, c'est que, comme on le rappellera un peu plus loin, le terrain était déjà bien préparé.

Tout se passerait donc désormais comme si les gouvernements et les instituts d'émission qu'ils ont plus ou moins dans leurs mains, devant un coup du sort qu'ils n'attendent pas ou ne veulent pas attendre (comme le lundi noir de Wall Street), ripostaient à leur tour par un grand coup destiné à parer au plus pressé. Pour les effets à plus longue échéance, que, dans la meilleure des hypothèses on pressent vaguement, on avisera plus tard.

### La mauvaise « surprise » de l'inflation

Une autre surprise, plus récente cellelà, est l'évolution des taux d'intérêt. Pierre Bérégovoy, en revenant aux affaires au mois de mai dernier, comptait bien sur leur baisse pour accélérer la cadence de l'activité économique en France (il faut croire qu'à l'époque ses services en appréciaient encore très mal la vigueur). Le ministre dut assez rapidement déchanter. Le blâme, c'est tellement facile, fut mis, comme on le faisait déià du temos d'Edouard Balladur, sur la Bundesbank et sa crainte jugée obsessionnelle de l'inflation.

Pendant l'été, en effet, les autorités allemandes commencèrent à réagir, avec modération, en renversant la tendance à la baisse des taux en Europe. La France n'était-elle pas, on connaît l'antienne. forcée dans ces conditions de s'aligner? Si l'argument est imparable, la véritable raison n'en est pas sa pertinence mais l'hypothèse paresseuse sur laquelle il se fonde : que toutes choses soient égales par ailleurs, et en particulier la politique interne du crédit menée dans notre pays! Cette forme de passivité étant admise, il est bien vrai que, si la France ne se donne pas les moyens de son indépendance monétaire - qu'ont su se donner d'autres pays plus petits qu'elle et encore beaucoup plus dépendants qu'elle de la RFA pour leurs échanges : la Suisse et les Pays-Bas, - elle a toutes les chances de rester... dépendante.

Dans un climat aussi changeant, les marchés errent autant que les hommes politiques, qui scrutent attentivement leurs moindres sautes d'humeur. A la fin de l'année et au début de celle-ci. la plupart des opérateurs, remontés par une Bourse prospère, par l'abondance du crédit, par les perspectives de débouchés élargis tant pour les activités financières que pour les échanges (voir les demières statistiques faisant état d'une progression de 8,5 % du commerce mondial), voulaient croire à leur tour que

le seul point pour eux véritablement noir du tableau, à savoir le niveau encore élevé des taux d'intérêt, devait s'éclaircir prochainement. Eux aussi ont été e surpris » par le relèvement des taux du à une politique plus restrictive, ou en tout cas moins retâchée, des principales autorités monétaires du monde. Ils ont été pris de court, notamment, par l'action du Système de réserve fédéral des Etats-Unis, qui a fini par se résigner, le 24 février demier, à porter son taux d'escompte de 6,5 % à 7 %. La déconvenue des milieux financiers n'a eu d'écale que celle de la plupart des couvernements qui se sont laissé surprendre par la résurgence de l'inflation.

En Grande-Bretagne, la hausse des prix atteint désormais 7 %, bien que les taux d'intérêt - un record - aient été doublés depuis le printemps demier pour atteindre aujourd'hui un niveau de crise (13 %). En Espagne, l'inflation est de l'ordre de 6 %, le double de celle qu'avait annoncée le gouvernement Gonzalez il v a moins d'un an. Aux Etats-Unis, la hausse des prix se poursuit au rythme de 4,7 % et davantage, contre 4,1 % en 1987 et 1,9 % en 1986. En Allemagne, le rythme de hausse est passé depuis l'été de 1 % à 2.6 %.

N France, on se félicite que l'indice des prix à la consommation n'ait monté que de 0,4 % au mois de janvier. Mais s'il est très au-dessous des 1.1 % enregistrés en Allemagne, il est, en valeur absolue, loin d'être négligeable et deux fois plus élevé que celui qu'on avait constaté au mois de janvier 1988. Les marchés n'attendent plus, avec un malaise croissant, que le moment où la Banque du Japon prendra à son tour des mesures pour s'opposer à un mouvement qui, au niveau des prix à la consommation, reste là-bas encore très modéré (un rythme d'augmentation de 1 % contre 0,2 % l'été demier), mais qui se manifeste sous d'autres formes.

Sur le marché immobilier, la fièvre conti-

Reste à savoir d'où vient cette nouvelle menace d'inflation que partout on prend désormais au sérieux. Etait-elle ou non prévisible ? C'est ici qu'on rencontre un des principaux obstacles à la conduite d'une politique économique rationnelle. En réponse à une lettre que je lui adressais récemment pour lui demander quelques éclaircissements sur la mise en vigueur du programme économique et fiscal du président Reagan, à la définition duquel il avait personnellement contribué, l'économiste américain Paul Craig-Roberts m'écrit : « Si l'administration Reagan avait, à son arrivée en 1981, fondé toutes ses prévisions sur l'idée que l'inflation devait être réduite graduellement sur plusieurs années, c'est parce que les économistes de l'époque croyaient à la notion de novau incompressible de l'inflation [core inflation). La croyance générale était que cette inflation sous-jacente et difficilement réductible devait être de l'ordre de 10 %. Tous les modèles économiques en usage impliquaient cette contrainte. Ainsi la nouvelle administration était-elle tenue par cette opinion largement répan-

Que cette notion d'un taux d'inflation impossible à diminuer sans changements profonds de structures se soit évanouie depuis lors à la faveur précisément de « l'effondrement inattendu de l'inflation a don't parie encore mon correspondant, n'a pratiquement laissé aucune trace, je veux dire n'a nullement changé les modes d'élaboration de cette opinion commune toute-puissante. Celle-ci pèse de plus en plus lourdement sur la définition de toute politique économique. A partir du moment où l'influence du consensus devient déterminante. les chances disparaissent complètement de voir les gouvernements s'éloigner des

Aussi voit-on resurgir, à propos de l'inflation qui relève la tête, les arguments qu'on a entendu ressasser en vain pendant les années 70, où l'inflation était virulente. L'explication la plus courante est de nouveau que l'origine de l'inflation se trouve dans la surchauffe économique. Mais cette dernière métaphore est par elle-même révélatrice d'une pétition de principe : si la croissance économique a si vite pris l'allure d'une « surchauffe », le motif n'en serait-il pas que, dès le départ, elle était alimentée par une bonne dose d'inflation monétaire dont on yeut expliquer main tenant les effets par cette croissance? Appliquée à l'Allemagne, à laquelle on reprochait, il y a encore moins de six mois, son manque de dynamisme. l'explication paraît franchement contre-

Nautre thème que l'on voit flaurir est que chaque pays est un cas particulier. L'idée toute simple qu'à un phénomène général correspond, selon une forte probabilité, une cause générale ne vient pas à l'esprit. Peutêtre parce que l'analyse conduirait à des comparaisons génantes. Les deux dernières grandes vagues d'inflation qui ont submergé le monde, celle de 1971-1974 et celle des trois dernières années de la décennie antérieure et du début des années 80, avaient été précédées par une orgie d'interventions sur le dollar (voir notamment nos deux articles : « Le désastreux précédent de 1978 », dans le Monde du 15 mai 1987, et « Le piège de l'inflation », dans celui du 2 juin 1988). A la suite de la politique consacrée par les accords du Louvre du 22 février 1987, les réserves en devises des banques centrales ont augmenté de plus de 30 % en l'espace de deux ans. Même en 1988 on a noté une progression d'environ 30 milliards de dollars (contre 120 milliards en 1987). Même si les banques centrales ont en partie neutralisé cette formidable augmentation de leur puissance d'émission monétaire, elles n'ont pu le faire que très imparfaitement. La machine inflationniste a été remise en état de fonctionnement.

Directeur

# Un couple infernal

(Suite de la nage 19.)

début des années 70 - lorsque de grandes entreprises (Chrysler, la SNIAS, Thomson-CSF, IBM ou Citroën) ont créé les premières préretraites d'entreprise. Mais à partir de 1972, avec la création de la garantie de ressources en cas de licenciement, la préretraite est devenue - un engrenage progressif », selon l'expression du sociolo-gue Xavier Gaullier (la Deuxième Carrière, éditions du Seuil, 1989).

Les - mesures d'âge - - licenciements (parfois « volontaires » ) de salariés àgés et surtout préretraites - sont devenues le principal moyen d'alléger les effectifs et d'accélérer la modernisation des entreprises de facon peu conflictuelle. Acceptées par les syndicats (elles comportent une relative sécurité), elles ont permis aux entreprises d'abaisser leurs coûts salariaux et d'offrir des possibilités nouvelles de promotion aux agents de maîtrise et aux cadres. Files ont représenté, soulignait en 1984 M. Yvon Chotard, alors viceprésident du CNPF. un mode de réorganisation de la production - ct « une nouvelle gestion du

#### L'explosion des préretraites

Cet abaissement de l'âge de fin d'activité à l'initiative des entrerises s'est effectué par des voies différentes selon les pays. Aux Etats-Unis, les entreprises l'ont assumé directement, en mettant en place des systèmes individuels ou collectifs de préretraites. Dans plusieurs pays on a joué sur les pensions d'« invalidité » ou d' - inaptitude >.

En Suède, tout travailleur de soixante ans sans emploi et ayant chômage est classé inapte et reçoit une pension. Aux Pays-Bas, le nombre d'invalides pensionnés a doublé en quelques années : en Grande-Bretagne, des études récentes ont montré qu'une grande partie des retraites anticipées pour raisons de santé résultaient d'un choix force pour éviter le licenciement (1).

En France, on a assisté à une véritable explosion des préretraites à partir de la généralisation de la garantie de ressources en 1977. L'institution de la retraite à soixante ans, en fermant l'accès aux garanties de ressources, a brisé la courbe ascendante des préretraites, ramenant l'effectif de sept cent mille en 1984, point

terme à leur crise financière. Mais elle n'a pas touché au principe. Elle l'a plutôt consolidé en abaissant l'âge de départ. Comme le dit la sociologue Anne-Marie Guillemard, « la cessation d'activité ne coincide plus avec la retraite = (2) Le système permet non seulement de reporter sur les régimes de protection sociale le coût de la restructuration (quitte à critiquer ensuite le coût de ces réformes) mais crée une «dynamique » difficile à rompre.

Retarder l'âge de départ à la retraite apparaît aujourd'hui comme une solution logique aux difficultés de l'assurancevieillesse. Cela permet tout à la fois, en principe, d'accroître le nombre de cotisants et de réduire le nombre des retraités et la durée versement des pensions. C'est en outre une solution relativement indolore. Pour équilibrer les régimes de retraites d'ici à l'an 2000, selon l'étude déjà citée du Commissariat du Plan, même dans l'hypothèse d'un chômage maintenu à son niveau actuel, il suffit de retarder de trois années l'âge de départ à l'exclusion de toute autre mesure. Or cela cor-respond à peu près au retard constaté à l'entrée dans la vie

active. Mieux, un tel retard apparaît nécessaire à terme, en raison du déséquilibre démographique pré-visible à partir de 2005-2010 lorsque arriveront à l'âge de la retraite les générations du « baby boom » tandis ou'entreront sur le marché du travail des générations moins

Cependant, la mesure est délicate à mettre en œuvre pour des raisons politiques (l'aspect symbolique de la retraite à soixante ans), mais aussi économiques et financières. Quel serait son impact sur

LES NOUVEAUX RETRAITÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL EN 1987

| DO REGENER GENER | MT F11 130 |
|------------------|------------|
| Moias de 60 ans  | 107        |
| 60 ans           | 209 413    |
| 61 ans           | 58 130     |
| 62 228           | 22 666     |
| 63 ans           | 19 611     |
| 64 ans           | 17 321     |
| 65 ans           | 129 766    |
| 66 ans           | 24 390     |
| 67 ans           | 5 437      |
| 68 ans           | 2 497      |
| 69 ans           | 1 530      |
| 70 à 79 ans      | 6 045      |
| 80 ans et plus   | i 114      |
| Total            | 498 027    |

Source : Caisse nationale

culminant, à quelque quatre cent le châmage ? Ne reviendrait-elle inverse, les besoins de financement pour payer des allocations de chômage ou des préretraites ?

Les pays qui ont pris des nesures en ce sens, notamment le Japon et les Etats-Unis, ont prévu de les appliquer à terme. Aux Etats-Unis en particulier, l'âge de la retraite à taux plein va être retardé progressivement à partir de l'année 2003 jusqu'à 2027, à raison de deux mois par an. Cela permet d'adapter le système à évolution quantitative de l'emploi. Mais celle-ci ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une autre gestion prévisionnelle des effectifs.

#### Une politique des âges

« Tout se passe en amont » de la retraite, soulignait déjà en 1986 le rapport Tabah, préparé sous égide du Commissariat du Plan. Celui-ci invitait à pratiquer une « politique des ages » en jouant notamment sur la formation : Plusieurs expériences étrangères, notamment aux Pavs-Bas montrent qu'une telle orientation est possible et que l'age (des sala riés) ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à la réussite d'un rogramme de formation. •

Toutefois une telle pratique, déjà préconisée par le rapport Laroque en... 1962, reste encore négligée, voire taboue dans les entreprises. Au contraire, la « ges tion des âges - paraît se faire en termes d'expulsion des travailleurs vieillissant et la limite est placée de plus en plus tôt ; sur quarante années de vie active, on en stérilise dix. Le lien avec l'emploi n'a été établi que sur le plan financier (pour permettre aux régimes complémentaires de

payer la retraite à soixante ans). La concertation en cours avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance-vieillesse semble tout autant ignorer l'articulation entre la gestion de l'emploi et celle de la retraite. Le patronat entend toujours éviter avant tout d'accroître les charges sociales des entreprises; les syndicats se préoccupent, eux, en priorité de maintenir le niveau des prestations.

**GUY HERZLICH.** 

(1) «Early retirement in a period of high unemployment». Frank Laczko, Angela Dalc, Sara Arber et Nigel Gil-bert. Journal of Social Policy. juillet

(2) Le Déclin du social, PUF, 1986.

# Le trompe-l'œil

(Suite de la page 19.)

inconvénients du libéralisme sans en tirer aucun des avantages. Comme les Anglais, nous avons fait du marché du travail le réceptacle de tous les déséquilibres. Mais nous n'affirmons pas l'autonomie d'une politique économique agressive. Au contraire, nous su vons l'Allemagne dans une politi-que à basse pression sans avoir les garde-fous contractuels et les compétences industrielles qui permettent à l'Allemagne d'amortir les conséquences sur l'emploi de ses choix macroéconomiques.

Tout cela contribue à dessiner 'image caméléon de la France reflétée dans les médias. Nous avons un énorme potentiel humain stérilisé par notre mauvaise régulation sociale. C'est pourquoi nous sommes à la remorque de la conjoncture internationale. Qu'une embellie apparaisse, et la croissance française dénasse les prévisions les plus optimistes Mais une scule menace d'orage financier suffit à précipiter notre économie dans la panne de croissance et à nourrir les commen taires désabusés sur le déclin de la France

Ainsi, de 1984 à 1987, le taux de croissance annuel moyen de la France n'a été que de 1,8 %, contre 2,4 % en RFA, 3,0 % en Italie. 3.2 % en Grande-Bretagne et 3,9 % aux Etats-Unis. Or on ne doit jamais cesser d'affirmer que évolution prévisible de sa population active oblige la France à avoir un taux de croissance durablement supérieur à celui de la movenne de la CEE. Ce doit être l'impératif catégorique à partir duquel toute la régulation économique, du gouvernement aux entreprises, doit être reconsidérée. Le fameux projet européen de 1992 sera-t-il l'électrochoc qui nous fera sortir de notre engourdissement, comme autrefois la reconstruction et plus tard la liquidation du colonialisme? intentons-nous d'évoquer cette question épineuse sous deux

Specie On sait par de multiples études que les parts de marché de l'industrie française dans le commerce mondial ont lourdement chuté. Environ la moitié de cette dégradation provient de la mauvaise orientation géographique de nos exportations, l'autre moitié de l'absence d'une spécialisation affirmée sur les gammes de produits dans tous les secteurs. Tout se passe comme si les entreprises

Le marché unique européen devisit exercer un effet favorable sur la réorientation de nos échanges. Mais il risque d'accuser encore plus la mauvaise qualité de notre spécialisation. Car, dans un marché intérieur, les écarts de prix devraient perdre de l'importance, et les éléments qualitatifs en gagner dans la formation de la compétitivité.

Ceia ne peut que mettre en porte à faux l'attitude, trop répandue dans le patronat français, selon laquelle la pression sur les coûts salariaux des ouvriers est le palliatif à toutes les carences de gestion. Ainsi, en 1987, les coûts salariaux n'ont-ils augmenté que de 1,2 % en France, contre 1,9 % en Allemagne, sans effet apparent sur la dégradation ultérieure du solde commercial des produits manufacturés.

#### L'électrochoc européen

Toutefois, le grand marché va remodeler les groupes industriels. Le mouvement est déjà engagé et il va s'accélérer. Les alliances en Europe, les formes diverses de partenariat et les acquisitions et ssions d'actifs industriels vont forcer les grandes entreprises à définir des spécialisations beaucoup plus fines que dans le passé. Les programmes européens de développement technologique entre les entreprises jouent le même rôle pour les partenaires qui veulent en optimiser les

retombées sur la concurrence. Encore faut-il, pour que cette impulsion bénéficie à l'ensemble de l'industrie, que les grandes entreprises établissent des relations stables avec les PME qui sont leurs sous-traitants on leurs clients. La diffusion du progrès technique en dépend crucialement. Par des aides souples et régionalisées soutenant l'investissement immatériel des PME, en recherche-développement et en formation de main-d'œuvre qualifiée, on pourrait rénover la politique industrielle. Renonçant à définir elle-même les spécialisations, elle chercherait à accompagner une évolution déclenchée par l'adaptation au marché européen, en amplifiant ses effets favorables.

Il faut se hâter d'ajouter que ce dynamisme n'a guère de chances de s'entretenir sans inflexion

repérer, réaliser et approfondir significative de la politique que un effort d'investissement d'autant plus prolongé que notre retard est grand et que le degré actuel d'utilisation des capacités de production est élevé. Or le marché intérieur européen, c'est aussi la libéralisation des mouvements de capitaux. Selon l'orthodoxie financière actuelle, on voit bien quel raisonnement peut nous mener à un conflit d'objectifs.

L'investissement requiert une forte demande de biens d'équipement importés, qui provoque un déficit de la balance des paiements s'il entraîne une croissance durablement plus rapide que celle de l'Allemagne. Considérant que le déficit est un facteur de tension sur le franc et que la parité francmark est intangible, le gouvernement peut durcir la politique monétaire. La velléité d'expansion sera étouffée, les capacités de production nouvelles ne seront pas créées et le retard structurel de l'industrie française ne sera pas comblé.

L'erreur serait de répéter la politique de 1983 dans une situation complètement différente. Car le déficit extérieur éventuel ne proviendra pas de coûts trop élevés ou d'une consommation excessive. Il résultera des besoins d'investissement nécessaires pour remettre l'économie française sur un sentier de croissance plus conforme à ses ressources humaines. Il faut donc inscrire la contrainte extérieure dans une stratégie d'expansion à moyen terme. Cela signifie clairement; que l'intégration financière euroéenne doit être utilisée comme une marge de manœuvre pour

financer nos investissements. Comme l'Espagne l'a montré depuis plusieurs années, l'endettement peut être un atout pour renforcer l'offre compétitive lorsque des entreprises saines doivent financer des investissements rentables. C'est bien l'enjeu d'une politique à la fois rigoureuse et audacieuse pour faire évoluer l'esprit du SME. Si l'on veut faire un pas vers l'union économique et monétaire, il faut certes limiter les modifications futures des taux de change. Mais il faut en contre-partie bâtir les coopérations indispensables pour que l'épargne des pays excédentaires serve un peu moins à l'inancer le déficit budgétaire américain et un peu plus le renforcement du potentiel produc-

tif en Europe. MICHEL AGLIETTA.

françaises étaient incapables de حكذا من الأصل

CETTE RUBRIQUE EST RÉSERVÉE AUX POSTES DE HAUT NIVEAU : RÉMUNERATION ANNUELLE

Le Monde **DIRIGEANTS** 

LES PROFESSIONNELS DU RECRUTEMENT ANNONÇANT DANS CETTE RUBRIQUE SE SONT ENGAGÉS A PRÉSER-VER LA CONFIDENTIALITÉ DES CANDIDATURES.

Juriste,

devenez secrétaire général...

Société holding d'un groupe d'entreprises intervenant dans des secteurs variés (Services, Para-Chimie, Communication), notre groupe emploie 1 700 personnes. Notre particularité : la très grande

En relation étroite avec le Président, vous assurez le secrétariat général des sociétés du groupe

(conseils d'administration, assemblées générales, augmentations de capital...), la gestion du patrimoine mobilier et immobilier (gestion des marques, droits de propriété industrielle, baux relatifs aux intraubles loués...), le service juridique (analyse et rédaction de contrats, contentieux...). Vous

Vous êtes titulaire d'un D.E.A. ou d'un D.E.S.S. en droit des affaires si possible complété par un diplôme de gestion (IAE, CELSA). La quarantaine, vous avez acquis une expérience polyvalente vous permet-

tant d'intervenir en droit des sociétés, de la distribution, droit immobilier, propriété industrielle... Vous savez apprécier une société au travers de son bilan et de ses comptes d'exploitation. Homme de contact et de dialogue, vous êtes capable de "vendre" votre prestation auprès des sociétés du groupe et de créer la "demande". Bien sûr, vous parlez anglais. Alors adressez vite lettre manuscrite, photo, CV

et rémunération actuelle sous réf. J/218.01/M aux Conseils en Recrutement Associés - 58, avenue

qualité de nos services et de nos produits et la rigueur de notre gestion.

intervenez comme conseil jurklique auprès des sociétés du groupe.

Introduire et gérer le changement en milien industriel et commercial en créant la fonction de

# Directeur des systèmes d'information

de notre groupe en France. Nous représentons 3 500 personnes assurant la fabrication, la distribution de nos produits techniques, et réalisons plus de 40 % de notre C.A. (930 MF) à l'export grâce à nos filiales, représentations et joint-ventures.

Concevoir, mettre en place et faire évoluer un système global d'information et d'organisation s'adaptant à la totalité de notre Groupe dans l'Hexagone : voilà ce que nous vous proposons. Bâtir cette nouvelle organisation ; en obtenir l'adhésion de toutes les unités : voilà ce que vous réussirez, nous permettant d'atteindre les objectifs de notre Plan stratégique. D'ailleurs, vous vous y comaissez : depuis au molos six ans, vous avez mené des actions semblables en entreprise industrible et companyation.

Organisateur et technicien de l'informatique, de haut niveau, vous savez gèrer un projet lourd en intégrant, à une vision à plus long terme, les urgences de tout ordre, ainsi que les impéraits divers (budgétaire , technique, matériels, humains ...). Votre formation, type Ingénieur A & M ou INSA ; CPA ou équivalent, vous apporte d'autres bases solides.

Directement rattaché à notre Président, en collaboration étroite avec sa nouvelle équipe de Direction dont vous ferez partie, vous serez rapidement épaulé par votre futur Directem

Marion DELPARD vous documentera amplement avant le premier eutretien : merci de lai faire parvenir votre dossier complet sous référence 1103-9 à SEQUOIA Consultants

8, rue Cimarosa 75116 PARIS.

LES CONSEILS CE EN RECRUTEMENT **ASSOCIES** 

Kléber, 75116 Paris.

Nous sommes un groupe industriel français (2.000 personnes, C.A. 700 MF) qui se place parmi les leaders dans le domaine des biens de consommation liés à la mode. Notre rapide expansion et nos projets de développement en France et à l'étranger nous amènent à renforcer notre structure en créant les postes de :

#### **Directeur** industriel

produits en quantités, délais et qualités au meilleur prix de revient. Moteur de l'évolution technologique de l'outil de production, il veille à la compétitivité de l'entre-Réf. A.031001

logistique Mission : Service chamière entre le commerce et la production, il doit gérer

Directeur

l'ensemble des flux physiques et des flux d'informations afin d'optimiser les besoins et les ressources de l'entreprise Réf. A.031002 . Membres de l'équipe de direction de l'entreprise, ils participeront aux réunions de réflexion stra-

tégiques et proposeront des schémas directeurs de développement. Pour chacun de ces postes, nous souhaitons intégrer un candidat âgé d'au moins 30 ans, diplômé d'études supérieures, parlant impérativement l'anglais et ayant à son actif une expérience significative de la fonction acquise dans une société fabriquant des produits destinés au consommateur final. L'un et l'autre doivent être des battants, des hommes de décision et d'action. Basés en métropole Nord, leur rémunération annuelle de départ sera de l'ordre de 400.000 Francs. Pour saisir l'une de ces rares opportunités, adressez votre candidature en précisant la référence choisie à notre Conseil, Daniel LANDEAU, qui vous garantit une confidentialité totale.



Département Conseil en Recrute 58, avenue Guynemer 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

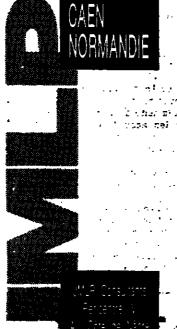

SEQUOIA

Directeur Partie prenante dans l'élaboration de notre stratégie, il en

identifiera les moyens et les mettra en œuvre. En relation avec nos partenaires nationaux et internationaux, il sera "le manager des transferts de technologie et de l'essaimage industriel. Homme de développement, votre expérience personnelle et

Nous regroupons les grands partenaires publics et privés de notre région, Afin d'en renforcer le développement industriel

et de piloter l'essor des nouvelles technologies, nous recher-

votre formation -par exemple Grande Ecole scientifique, Doctorat\_-vous préparent à être le promoteur d'activités dans les secteurs de forte innovation : électronique, supraconducteurs, biomédical.... Esprit pionnièr, entrepreneur et entreprenant, vous serez l'acteur

d'une aventure exaltante au service d'un environnement qui commaît un des plus forts taux de croissance de France. Pour communiquer avec les Américains, les Britanniques, les Japoneis... l'anglais est indispensable, l'allemand et/ou l'espagnol sont un plus.

Confidentialité assurée. Merci de bontacter nos conseils sous la réf. 1250.01



CAA (Claude Aburbé Associés) recherche son Directeur Conseil du Département Formation. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons avec des

entreprises qui réussissent. Nous participons à leurs réflexions stratégiques (communication interne, management, stratégie

Dans notre action de Conseil, la Formation est une des interventions la plus largement proposée. Pour contribuer à leur succès, nous répondons à leur exigence : nous leur apportons des démarches

créatives et personnalisées. Passionnés par notre métier, nous l'avons tous choisi après avoir exercé des responsabilités opérationnelles en entreprise.

Si nos valeurs sont les vôtres Si vous avez évolué vers une fonction de Consulta. Ressources humaines, Formation, Management) après des expériences réussies en Entreprise. Alors venez contribuer au développement de CAA et partager les réussites de nos clients.

Dans un métier aux perspectives passionnantes, vous devez justifier : d'une formation supérieure (Université 3° Cycle) de références professionnelles indiscutables pour accomplir les missions suivantes :

gestion du département en centre de profit
 commercialisation et croissance du département
 management d'une équipe de consultants

 développement des produits
 conception et maîtrise de projets de formation en relation étroite avec les autres départements (Etudes, Communication interne...)

• participation au Comité de Direction.

C.A.A. attend votre talent de manager et votre personnalité d'homme d'exception, 7, rue du 29 Juillet - 75001PARIS.



MICHEL FERRIER

**PROMOTION** 

### Directeur Administratif et Financier

**EUROPEEN** 

LYON

Rattaché au Directeur Général, vous aurez la responsabilité de la comptabilité du contrôle de gestion, de la trésorerie, de la gestion du risque client et de l'organisation informatique.

A 30/40 ans, de nationalité européenne, vous justifiez d'une expérience réussie de direction financière au sein d'une structure décentralisée.

Adressez votre dossier de candidature complet s/réf. DAF/M à ECCO - Mr Depinois - 4, rue Louis Guérin - 69626 VILLEURBANNE Cedex. 78.89.22.44.

ECCO . Nº 1 de Traval Temporatre . 500 agrance de Europe . 1988 : 5,5 militardo de FF (50 %)



Le Monde, point de rencontre des grandes ambitions.



Agé de 30 ons, diplômé d'une école de commerce, trilingue angiais-

Ca codre oura pour mission de diriger une équipe commerciale de trois personnes et d'organiser à tous niveaux les expositions oux congrés internationaux.

Notre exigence se concrétisera par une rémunération élevée si candidat

Merci d'adresser lettre de motivation, C.V. complet photo et salaire octuel & M\*-PLOWIECIC - BALY S.A. - 10, rue Croix Vigneron 95160 MONIMORENCY.



**CHARGES D'AFFAIRES** 

Vous assurerez complètement les missions de maîtrise d'ouvrage déléguée en : - Immobilier d'entreprises et

du montage de l'opération au sulvi de la commercialisation. Vous serez basé à Grenoble pour développer des opérations en Rhônes-Alpes et en France.

Vous avez de préférence plus de 30 ans, une formation supérieure et une solide expérience professionnelle de l'immobilier.

→ CV + photo + prét.) s/réf. CAPô3 à notre Conseil Denis CORMONS - SP!RALE - 51 chemin du Vieux



Recherche pour **DIRECTION RÉGIONALE** MIDI-PYRÉNÉES (TOULOUSE)

#### DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Chargé de la recherche et de la négociation foncière, du montage d'opérations d'aménagement et de la mise en place d'opérations de construction.

Diplôme de l'Enseignement supérieur. 30 ans minimum.

#### ANIMATEUR DES VENTES

Chargé de l'animation de l'équipe de vente en relation avec le Directeur des ventes Diplômé de l'Enseignement supérieur. 30 ans minimum – 5 années d'expérience.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions à SEERI MIDI-PYRENEES 63, boulevard Carnot — 31000 TOULOUSE.



Le Monde, point de rencontre des grandes ambitions.

### 15 000 personnes - 10 usines Mécanique de Pointe - Electronique - Matériaux

Nous sommes un grand groupe industriel français ayant de solides compétences dans le domaine de la mécanique de pointe, de l'électronique et des matériaux. Pour jouer un rôle moteur dans notre développement commercial français et international, nous offrons plusieurs postes à des ingénieurs de valeur.

Tous ces postes impliquent la maîtrise parfaite de l'anglais, de l'imagination pour initier les courants d'affaires et de la rigueur pour leur réalisation sur le plan commercial et financier.

### • Directeur du marketing et de la diversification

Il aura une solide expérience professionnelle (environ 10 ans), en recherche-développement et en marketing. Après analyse approfondie de nos mètiers et de nos capacités industrielles, il étudiera sous tous les aspects (marchés, techniques, rentabilité), proposera à la décision de la direction générale et mettra en œuvre des stratégies

Ref. 9 A 1338-9 M

#### • Ingénieur montage d'affaires X, ECP, MINES...

Il sera responsable des Relations avec les sociétés industrielles avec lesquelles le groupe veut développer des relations d'affaires : achats, ventes, coopération industrielle. Il aura 5 ans d'expérience dans les relations industrielles. Réf. 9 A 1339-9 M

#### Ingénieur commercial grande école

Il négociera des contrats de vente de matériels auprès de grands dients nationaux et internationaux. Il aura 5 ans d'expérience commerciale et la connaissance des marchés militaires. Réf. 9 A 1340-9 M

Ecrire en précisant la référence Discrétion absolue

Compagnie Européenne

d'Accumulateurs

Notre objectif : devenir N°1 EUROPEEN 2400 personnes - CA 1,4 Milliard.

### RESPONSABLE RECRUTEMENT ET GESTION DES CADRES

CLICHY (Pont d'Asnières)

30 ANS MINIMUM, DE FORMATION SUPERIEURE (TYPE SCIENCES-PO, MAITRISE DROTT SOCIAL + DESS FONCTION PERSONNEL...), YOUS AVEZ UNE EXPE-RIENCE DE QUELQUES ANNÉES DANS UNE FONCTION PERSONNEL ET VOUS PARLEZ ANGLAIS.

- RECRUTEMENT DES CADRES : de la définition du poste et du profil avec la hiérarchie à l'intégration du nouvel embauché.
- GESTION DES CADRES : suivi des opérations d'aug-mentations-promotions-mutations, amélioration des outis de gestion et développement de la gestion prévision-nelle.
- ETUDES GENERALES de personnel.

Ce poste conviendrait à un candidat de fort potentiel et peut ouvrir des possibilités d'évolution à moyen terme.

Veuillez adresser votre candidature (en indiquant votre rémunération actuelle), sous référence DRH/M à : CEAc -Direction des Ressources Humaines - 18 Quai de Clichy 92111 CLICHY CEDEX.

#### ETUDES MECANIQUES, OUI... MAIS CONTACTS AUSSI!

Internationalement connue pour ses roulements utilisés dans la plupart des industries, catte société (350 millions de C.A.) proche de ses clients, participe à leur propre évolution technologique par l'innovation, l'adaptation et fiabilité de ses produits.

Ceci est d'ailleurs le rôle principal d'un

#### JEUNE INGENIEUR B.E. APPLICATIONS

Avec pour base le centre de RUEIL MALMAISON, il prend en compte les démarches des clients industriels, initialise et réalise avec les techniciens qu'il encadre les études et calculs nècessaires per les moyens traditionnels ou informatiques (calculs par éléments finis...). Par ailleurs, il est en contact permanent avec les clients à qui il rendra visite avec les ingénieurs de vente ou le B.E. Produit pour créer le roulement adéquat aux

Ce poste s'adresse à un jeune ingénieur mécanicien diplômé, débutant ou disposant d'une première expérience, dont le potentiel technique et les facultés d'analyse et de synthèse vont de pair avec une aisance naturelle dans les contacts humains.

Enfin, une bonne connaissance de la langue allemande sera un atout important.

Merci d'adresser votre dossier complet (lettre manuscrite, C.V. photo et prétentions) sous la réf Z/MEC/LM à notre Conseil Joël HAXAIRE qui vous garantit toute discrétion.

Raymond Poulain Consultants 74, rue de la Fédération - 75015 PARIS

#### Secrétaire de direction Trilingue

Villeneuve la Garenne (92)

Société internationale de distribution informatique leader sur son marché, recherche l'Assistante de son Président. Elle a 10 ans d'expérience au moins dans une telle fonction et connaît les techniques modernes de secrétariat. De formation BTS, elle parle français, anglais et allemand.

Ecrire sous réf. 816/IM à A.L CONSEIL, 35 rue de Naples, 75008 PARIS.



depuis 25 ans

**GENNEVILLIERS 92** 100 personnes

+ ou - 35 ans de formation supérieure.

Votre expérience dans la distribution vous a rompu à la pratique de l'étude de marché. Vous êtes un stratège réaliste, efficace, qui engage son poste.

rapidement par promotion. Vous avez autorité sur la stratégie de vente et les offres promotionnelles Vous intervenez sur les ananiyses de concurrence, l'élaboration des gammes, la politique de marge,

la détermination des budgets. Vous reportez au Président pour les prospectives, et le positionnement de l'entreprise sur les marchés. Vous établissez la politique de communication de l'entreprise. Vos langues sont un plus.

Adresser CV + Lettre Manuscrite + Photo sous Réf : SIM/DM58 sur l'enveloppe à Cabinet Thierry DORFSMAN - BP 204 - 91007 EVRY CEDEX



SIMINOR

Offres fortes IBM:

valorisez votre expérience dans de grands projets.

Nous recherchons des

MERISE etc.),

#### ARCHITECTES D'APPLICATIONS OU DE RESEAUX H/F

Diplômé(e)s de l'Enseignement Supérieur Long et possédant une expérience en clientèle de 3 à 5 ans dans les domaines suivants :

- DEFINITION DES BESOINS UTILISATEURS (Méthode AXIAL etc.),
- ECRITURE DE CAHIERS DES CHARGES ET SPECIFICATIONS. - RESPONSABILITE DE L'ENSEMBLE D'UN PROJET (Méthode
- CONDUITE DU DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS dans les différents secteurs de l'Economie,
- INGENIERIE DE RESEAUX HETEROGENES et CONNECTIVITE avec une base technique dans l'un ou l'autre des environnements suivants : MVS, CICS, SQL, DB2, IMS, VTAM et systèmes AS/400.

Les ingénieurs se verront confier des missions comportant d'importantes responsabilités techniques avec une large autonomie chez nos grands

Des opportunités de carrières hiérarchiques ou professionnelles leur seront

offertes. Les postes sont basés en Région Parisienne.

Nous vous remercions d'adresser lettre de candidature, CV détaillé et photo

sous référence VII à:

IBM FRANCE - Département Recrutement - 5, place Vendôme 75001 PARIS. Nous vous rembourserons vos éventuels frais de déplacement.



dent, votre compétence vous autorise à vous en rapp

Groupe espagnol en pleine expansion européenne dans le secteur de la propriété et des investisseurs immobiliers en espagne, cherche . Pour

SON BUREAU DE PARIS

#### UN/UNE DÉLÉGUÉ(E)

être âgés de 30 à 45 ans — avoir une expérience commerciale confirmée et maî-triser la gestion immobilière — connaître l'Espagne et sa langue — être bien intro-duit dans les milieux financiers — résider à Paris ou dans les environs.

de s'insérer immédiatement dans un groupe en pleine expansion européenne — une rémunération conforme au poste à pourvoir — une participation directe à la gestion et dans ses résultats.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer jeur CV à de :

SEMOR SA - DIVISION COMERCIAL Burgo de Osma, 2-1-4 - 28033 MADRID (Espagna).

GLAENZER SPICER, filiale d'en important groupe interno (2 000 personnes) (CA: 1,6 milliard). Une entreprise à l'avant de la transmission dans les domaines les plus varies (auton peids-lourds, TGV, VAL...) recherche pour sa Direction du des Relations Sociales JEUNE ASSISTANT(E)

Maîtrise en droit social et cycle complémentaire (CIFFOP par exemple)

Au sein de cette direction, vous aurez notamment à :
- assurer la mise en place d'un logiciel de gestion du personnel,
- récliser des études s'insérant dans la politique du personnel,
- veiller à l'application de la réglementation du droit de travail. Rémunération et avantages sociaux motivants. Horaires fle Restaurant d'entreprise. Proximité gare.

**GLAENZER** SPICER Adresser lettre manuscrite, CV, photo a Modemoiselle ZYDOREK GLAENZER SPICER 10 rue 1P. Timboud - 78301 POISSY

هكذا من الأصل

and internat

DIRECTTUT

WITHEUR DET

Le Monde, point de rencontre des grandes ambitions.

### **ATTACHES DE** DIRECTION CARTE D'ENTREPRISE

Nous renforçons notre équipe commerciale.

Rattaché au Directeur du Département, vous

prendrez en charge: la prospection et la négociation à haut niveau avec les dirigeants d'entreprise pour promouvoir et développer activement un porteteuille de clients. Vous aurez la responsabilité du développement de notre produit et dynamiserez vos relations

De formation supérieure commerciale BAC + 4, bilingue anglais, vous possédez une première expérience réussie (minimun 4 ans) de la vente de services aux entreprises.

Nous your remercions d'adresser votre dossier de candidature avec photo et prétentions sous réf.200 en précisant le poste choisi à : Annie COUTANCEAU, Responsable Recrutement, AMERICAN EXPRESS CARTE, 1 avenue de Chatou, 92500 RUEIL-MALMAISON

Carte de visite pour une Carrière .

### **AGRO-ALIMENTAIRE**

**Organisation - Informatique** Assistance et conseil auprès de nos filiales étrangères

La filiale internationale d'un puissant Groupe alimentaire, nombreuses implantations France et étranger offre un poste intéressant et évolutif à

### Responsable organisation - informatique

choix du matériel, du développement des applications, du choix de progiciels...
Diplômé d'une grande école de gestion ou d'ingénieur, ayant acquis une expérience mini projet en informatique de gestion et connaissant les moyens et gros systèmes ainsi que le marché des micro-ordinateurs. Son envergure personnelle, ainsi que ses qualités de contact, d'animation et d'ouverture lui permettront d'être un interlocu-teur apprécié des directions de filiales.

Maîtrise de l'anglais nécessaire (la connaissance d'une 2° langue serait un atout). Réelles perspectives d'avenir dans la Société ou dans le Groupe. Poste à Paris.

Ecrire sous réf. 9 A 1353 - 9 M - Discrétion absolue



# amnesty international.

PRIX NOBEL DE LA PAIX 1977 - Association Reconnue d'Utilité Publique

recherche pour la France son

Il met en œuvre les décisions prises par les instances de la section nationale ; il anime et coordonne les actions du Secrétariat National, des groupes et secteurs régionaux ; il assure les liaisons avec le Secrétariat International à Londres.

Ce poste requiert des qualités exceptionnelles d'animateur, de gestionnaire et de coordonnateur, ainsi qu'une très réelle disposition à consacrer quelques années de sa carrière à servir une cause

Vous avez au moins 35 ans, une formation supérieure à dominante juridique, et une expérience de pestion – encadrement en entreprise et/ou en milleu associatif ou mutualiste..., et un sens inné de

Dans cette Association, vous trouverez un environnement particulièrement exigeant mais fortement Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo, prétentions), en



PME (380 millions CA, 280 personnes), particulièrement dynamique au sein de la branche plostique du Groupe Carnaud, 12 milliards CA, leader européen de l'emballage métallique et plastique recherche

### Responsable études d'équipements industriels de pointe extrusion, thermoformage

challenges : ● optimiser les outils déjà existants, définir et concevoir des équipements nouveaux, complexes et performants destinés

à la fabrication grande série d'emballages alimentaires très élaborés,

• gérer et guider l'afficacité d'une équipe et de la sous-troitance.

Réussir dans ce poste implique : une formation d'ingénieur grande école AM, INSA, ENSM... alliée à une première expérience de projet d'industrialisation et d'animation d'équipe et à un esprit créatif et rigoureux. Connaissance de l'anglais indispensable. Perspectives d'évolution au sein de la société ou du Groupe.

Poste basé à AUNEAU (28) situé entre Rombouillet et Chartres. Ecrire sous réf. 9 A 1341 - 9 M - Discrétion absolue



#### LUCHAIRE DEFENSE

La Division Armement du Groupe Luchaire

recherche pour son département INGENIERIE (équipement et procédés),

### COMMERCIAL HAUT NIVEAU

Destiné à promouvoir nos métiers et notre technologie en vue de négocier des contrats industriels avec les Etats Clients, vous êtes doté d'une personnalité de premier plan et possédez une expérience confirmée dans une activité similaire.

De formation technique complétée par des connaissances en chimie, vous êtes parfaitement bilingue anglais, vous parlez si possible une troisième langue et vous maîtrisez de surcroît les règles de base du commerce international.

Age indifférent, rémunération fonction de la valeur et de l'expérience du candidat

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre, photo, CV et prétentions), à LUCHAIRE Direction des Relations Humaines - 180 boulevard Haussmann 75382 PARIS Cedex 08.

Ingénieurs Chimistes, Electro-Chimistes, Génie Chimique... Votre créativité au service d'une nouvelle électrode !...

Nous sommes le leader mondial (plus de 2 Milliards de F., 6000 personnes), français, dans le domaine électro-chimique, produisant et diffusant dans le monde entier des produits évolués dans le secteur des biens d'áquipement. La Direction Technique de l'une des unités (850 personnes), située dans le Sud-Ouest, renforce son potentiel Recherche-Développement, et

### INGENIEUR D'ETUDES

qui se verra confier la responsabilité de l'étude et du développement de nouveaux produits et procédes. Après environ trois ans d'expérience, acquise dans des secteurs tels que le caoutchouc, procedes. Apres environ a dis a experience, exquise units des secteurs less que le cadulandec, la peinture, la verrerie, etc..., votre sens de l'innovation, votre intérêt pour les développements pouveaux, et votre pragmatisme naturel vous permettent d'envisager un nouveau défi... Il est se temps alors de nous rencontrer. A bientôt !

René DAGIRAL, notre Conseil, attend votre résumé de carrière, sous la référence N/ING/LM.

Raymond Poulain Consultants 74, rue de la Fédération - 75015 PARIS

La Société TCC "Transports en Commun de la Communauté" est l'entreprise qui exploite le réseau de transports publics urbains de la communauté urbaine de Lille. Ce réseau comprend :

le métro automatique "V.A.L.", un tramway et des lignes d'autobus.

Assurer le fonctionnement et le développement de systèmes de haute technicité et de haute fiabilité, au service du grand public, implique des équipes d'ingénieurs dotés de fortes compétences techniques et humaines.

### Ingénieur responsable sécurité

Rattaché à la Direction Générale, il sera le garant de la sécurité de l'exploitation du V.A.L. (200 000 voyageurs par jour). Pour ce faire, il mènera toutes actions d'études, d'audit, d'élaboration de consignes et d'animation en liaison étroite avec les services opérations, maintenance et ressources humaines, il ani-

mera une équipe. Ce poste conviendrait à un ingénieur généraliste fortement motivé par les problèmes de sécurité et ayant une expérience dans la conception ou l'exploitation de systèmes automatiques.

Réf. 9 C 1244-9 M

#### Services techniques ECP, AM...

Rattaché au Chef des Services Techniques du V.A.L., il pilotera toutes actions sur les plans techniques, méthode, organisation, achats, permettant de favoriser et d'améliorer l'efficacité des unités opération-nelles chargées de la maintenance du V.A.L.

Il s'attachera à prévoir les évolutions des matériels, du trafic, du contexte industriel et technologique, afin de proposer des adaptations adéquates dans le domaine de la politique de maintenance, des méthodes

Ce poste conviendrait à un ingénieur grande école, ayant trois ans d'expérience impliquant animation d'équipes et organisation, et ayant si possible de bonnes compétences en autor

Réf. 9 C 1245-8 M

### Ingénieur informatique

Rattaché au Service des Etudes Générales, il assurera l'exploitation et les évolutions des outils informatiques (informatique de process du micro et informatique de gestion de l'entreprise). Il aura 3 ans d'expérience dans la conception ou l'exploitation de systèmes faisant recours à des réseaux informatiques temps réel.

Si vous êtes motivés par la perspective de participer à des réalisations qui sont à l'avant-garde dans le monde,

Dans la Société TCC ou dans les groupes actionnaires (VIA TRANSEXEL et MATRA TRANSPORTS), vous aurez la possibilité de trouver votre épanquissement professionnel.

Ecrire en précisant la référence Discrétion absolue

BUR B.E. APPLICATIONS

aire de aireann



Le Monde, point de rencontre des grandes ambitions.



Après une première expérience dans le B.T.P. évoluez et devenez :

Dans le cadre de notre politique de développement concertée au niveau du groupe et assurée par des établissements à forte autonômie financière et juridique, nous recherchons des Ingénieurs pour prendre en charge l'apport de nouvelles affaires, leur montage financier et leur suivi technique : logement, ensemble hospitalier, immobilier

d'entreprise, loisir et tourisme, équipement des collectivités. Votre compétence et votre sens du développement vous permettront d'évoluer vers des postes à responsabilités dans différents secteurs du groupe. Vous avez environ 30 ans, une formation d'Ingénieur ENSAM, ESTP. INSA,

Centrale Lyon ou équivalent, une expérience technique de 4 à 5 ans minimum de préférence dans le BTP, et pour certains postes dans le domaine hospitalier. Postes à pourvoir à Rouen, Tours, Poitiers, Marseille... Merci d'adresser CV, lettre man. et prétentions sous réf. 35009/M à M.F. ALETTI, CEGOS Département Recrutement

Développement de nos établissements industriels et notre Centre de Recherche.

Bruxelles - Lisbonne - Londres - Madrid - Milan - Paris

Tour Vendôme 92516 BOULOGNE CEDEX.

ISOVER SAINT-GOBAIN

Nº1 Français et Européen de l'isolation thermique et acoustique

dans le domaine des laines minérales destinées à l'isolation thermique et acoustique.

Nous recherchons un

Rattaché au Directeur du Développement et de la Qualité de la Société, vous serez en relation avec les services

Vous développerez des projets ou des actions liés au process, vous réaliserez des études industrielles et participerez à la

Ce poste évolutif vous conduira dans quelques années vers un poste de développement ou de production dans l'un de nos

Il est indispensable que vous ayez un goût industriel développé et des qualités novatrices mais pragmatiques.

la référence 9307 M à notre Conseil qui vous garantit réponse et confidentialité.

SAINT-GOBAIN

Notre technologie, la qualité de nos produits et leur conditionnement nous assurent une position de leader



#### UN EXPLOITANT ENTREPRISES

#### **UN EXPLOITANT JUNIOR**

Marci de nous adresser votre candidature + C.V. + photo + prétentions à ; B.P.I.A., 2, avenue Velasquez, 75008 PARIS A l'attention de Melle Evelyne Meslier

#### **EURIS**

Société d'investissement,

recherche

#### DIRECTEUR

Chargé des affaires administratives et juridiques. Droit des sociétés. Adresser candidature à : **EURIS** 

83, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS.



Ce poste conviendrait à un H.E.C. ou équivalent, très motivé par les problèmes de formations tant techniques qu'humaines. Il appartiendra à la structure de direction de l'école.

Envoyer CV & prétentions à : Georges POUZOT

• Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises • Pôle Picard de Gestion • 18, place St-Michel 80038 Amiens Cedex - Tél. 22 91 57 02 -



préparation des orientations industrielles.

75015 PARIS

Madame Claude FAVEREAU 56, avenue de Suffren

#### JEUNES INGENIEURS CHANTIERS

Si vous voulez être un des nôtres, merci d'adresser lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions, en précisant

10 miliards de trancs de chifire d'affaires, une implantation internationale forte mais surtout plus de 20 000 chantiers sur le seul territoire français!

#### Nous vous FAISONS DECOLLER

Vous serez d'abord initiés à ces techno font de nous le leader européen des travaux

Vous deviendrez ensuite le garant de la rentabilité

et du développement de vos propres entités. /ous saurez encadrer et motiver vos equipes. Vous développerez progressivement vos relations avec

entrère ! Chez COLAS nous vous ferons décoiler ! Après-demain ? Nos filiales françaises et notre développement international sauront ouvrir des opportunités élargies.

Ne tardez plus. Adressez votre dossier de candida ture sous référence M 69 à Gisèle MULAPSKI COLAS - Service Recrutement-Formation - 39, rue du Colisée - 75381 Paris cedex 08.

#### **Une fonction Personnel...**

en mouvement !...

Comment pourrait-il en être autrement, alors que notre unité (700 personnes), spécialisée dans la production de biens d'équipement, a une croissance de 25%, qu'elle tourne 24h sur 24, weekend compris, avec une large varièté d'horaires ! Aussi notre nouveau responsable des

### RESSOURCES HUMAINES 230.000 F +

à la tête d'une équipe de dix personnes, sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement et en liaison fonctionnelle avec le Directeur du Personnel du Département, devra assumer une gestion dynamique de nos Ressources, dans un contexte de croissance certes, mais aussi d'automatisation des process. Bénéficiant d'un climat social sain, au-delà d'une responsabilité globale et habituelle de la fonction, il portera un regard particulier sur l'élaboration, la mise au point et l'application de 🗐 systèmes et procédures, aptes à rationaliser davantage ainsi que sur la motivation des équipes et la communication. Parlons-en! A bientôt, avant de rejoindre le Sud-Ouest.

René DAGIRAL, notre Conseil, attend votre résumé de carrière, sous la référence N/RH/LM.



Raymond Poulain Consultants 74, rue de la Fédération - 75015 PARIS

### Une Carrière Commerciale Dans une banque qui va de l'avant

Acteur du développement d'une région en pleine mutation, la Banque Populaire du Nord s'impose comme l'interlocuteur privilégié de ceux qui entreprennent.

Avec 18 milliards de total bilan, elle propose une gamme complète de prestations (SCPI régionale, billets de tresorerie, société à capital risque), et prépare activement 1992 (création d'une antenne à

Pour mener à bien nos nouveaux projets, nous souhaitons rencontrer de JEUNES PROFESSIONNELS nécessairement dynamiques et enthousiastes, qui participeront activement à notre développement commercial.

Rejoignez-nous! Nous pouvous valoriser voure première expérience bancaire et surtout vous proposer une évolution de carrière à la hauteur de vos et de nos Ambitions. Un 1<sup>er</sup> contact s'impose et Philippe LECLERCQ de la D.R.H. est à votre disposition pour discuter, en toute confidentialité, de voure projet professionnel.

Merci de lui adresser, personnellement, votre lettre + CV à la BANQUE POPULAIRE DU NORD Direction des Ressources Humaines 847, avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BARCEUL.



BANQUE POPULAIRE

PROGRESSONS ENSEMBLE

programme de développement sur les plans internes et externes et recherche pour sa holding basée à NEU/LLY.

# djoint direction de la stratégie

Rattaché à la Direction de la Stratégie, votre mission consiste à fournir les éléments d'analyse permettant de définir les axes d'orientation stratégiques d'on

assurer la mise en œuvre et le suivi. Vos principales actions : - Recuelliir les informations clés et constituer une banque de données

au niveau macro-économique, socio-culturel, micro-économique. Constituer un tableau de bord d'analyses stratégiques en cohérence avec le reporting groupe. Analyser les cibles potentielles du

groupe par rapport à son développe-ment par rachat externe.

Participer aux études marketing dans Merci d'adresser lettre de motivation, CV, prétentions sous référence M 59 E à notre

Conseil : ARCO - 25, rue Cambon - 75001 PARIS

ESSEC, ESC, SCPO, MBA\_ le cadre de la mission de conseil de cette

28 ans environ, your avez 4 ans au moins d'expérience réussie dans les domaines du consulting ou dans le service méthode et organisation ou dévaloppemen stratégique d'une société performante.

Vous maîtrisez parfattement l'anglais et l'utilisation de l'informatique.

Nous vous proposons d'aller plus loin avec un groupe ambideux qui vous invite à partager ses projets dans un contexte ne, stimulant et peut offrir des opportunités à la mesure de vos LA FIABILITE

NOTRE METIER:

arco

#### **SOMMAIRE** -

■ En augmentant sa participation dans la CGE, l'UAP obtient un siège d'administrateur et double son poids dans la Générale occidentale (lire ci-

dessous). Premières inculpations dans le scandale Recruit, qui secoue les milieux politiques et financiers à Tokyo (lire page 29). ■ Il faudra repenser

l'ensemble du système fiscal français, estime Mm Scrivener, nouveau commissaire européen chargé de la fiscalité (lire page 28).

En augmentant sa participation dans le capital

### L'UAP resserre ses liens avec la CGE

L'UAP porte de 2,5 % à 3.5% sa participation dans la Compagnie générale d'électri-cité (CGE), privatisée en mai 1987, et se verra offrir un poste d'administrateur à la prochaine d'administrateur à la prochame assemblée générale en juin. Simultanément, l'UAP voit son poids dans la Générale occiden-tale, fillale de la CGE, doubler pour atteindre 7 % du capital. Les deux opérations sont réalisées par échange de titres entre la CGE et l'UAP.

Ceux qui attendaient une éven-tuelle « recomposition du capital » — traduction élégante du « dénoyau-tage » — de la CGE, privatisée en mai 1987, resteront sur leur faim. L'UAP, son seul actionnaire public. non présent au conseil d'administration, n'augmente sa participation que d'un point. La première compagnie française d'assurances devient, avec 3,5 %, le troisième actionnaire du champion français du téléphone. de l'énergie et du ferroviaire, der-rière la Société générale (7,8 %) et la Société générale de Belgique (SGB) (4,2 %), mais l'opération n'est pas de taille à bouleverser un tour de table solidement tenu par-des « amis » de la maison. Outre la Société générale et la SGB, on y compte la Compagnie générale des eaux, la Société de banques suisses, ITT, Dumez... En incluant l'auto-contrôle (6,8 %) et le personnel (6 %), ce sont près de 40 % du capital de la CGE qui sont - stabilisés ...

L'opération a, en tout cas, le mérite de simplifier et d'améliorer les relations entre la CGE et l'UAP. Car, si elle a eu la bénédiction des pouvoirs publics — Pierre Suard, PDG de la CGE, a notamment rencontré Pierre Bérégovoy vendredi 3 mars, — elle est d'abord une affaire bilatérale, qui a été abordée par les patrons des deux entreprise, à l'arrivée de Jean Peyrelegade à la à l'arrivée de Jean Peyrelevade à la tête de l'UAP en juillet dernier. Les deux sociétés avaient un vieux contentieux à liquider : la position de l'UAP au sein de holdings (voir organiramme) qui contrôlaient la CGE. Présent directement dans la Générale occidentale à hauteur de 3,25 %, l'assureur était également entré dans Alphalec, une holding créée pour les besoins de la cause en 1979 quand la CGE, présidée alors par Ambroise Roux, avait pris envi-ron 8,5 % de la Générale occidentale, l'empire de M. Goldsmith.

#### Le dossier

Framatome En juillet 1987, la CGE devient l'actionnaire principal de la Générale occidentale en rachetant les parts de M. Goldsmith (le Monde du 29 juillet 1987). Contrairement aux engagements pris, l'UAP se retrouve alors coincée dans des structures non cotées, où elle n'a aucun pouvoir, mais qui lui immobi-lisent de 600 à 700 millions de francs. Quand Jean Peyrelevade arrive à la tête de l'UAP, l'affaire n'est toujours pas réglée. L'intérêt bien compris de l'entreprise le pousse à négocier l'échange de ses titres Alphalec contre des participa-

M. George Bush met en garde les grévistes

d'Eastern Airlines

contre une extension

du conflit

mécaniciens et bagagistes de la compagnie aérienne américaine Eastern

Airlines se sont mis en grève dans la

nuit du 3 au 4 mars, à l'issue de négociations infructueuses de der-

nière minute entre leur syndicat et

depuis deux ans pour obtenir des diminutions salariales de 15% à

28% de ses mécaniciens et baga-

28 900 personnes en février, reve-

nant à 2,304 millions, en données

non corrigées des varietions salson-

nières. En un an, le chômage en RFA

Diminution du chômage en

la direction.

gistes. - (AFP.)

Les quelque huit mille cinq cents

tions plus significatives, dans la CGE d'une part, dans la Générale occidentale d'autre part, sans débours d'argent. L'agitation liée à l'affaire Société genérale mettra qualque propriété genérale mettra quelque peu en sommeil des discussions complexes qui se boucleront finalement en février.

Ce dossier réglé, Pierre Suard -qui affirmait encore récemment dans un entretien accordé au Monde: « (...) Si l'UAP souhaite renforcer sa participation dans notre capital, je m'en réjouirai » (le Monde du 1ª mars), ne pouvait également que se réjouir d'accueillir à son conseil d'administration un représentant de l'UAP en la per-sonne de Jean Peyrelevade. Ce sera chose faite après l'assemblée générale de juin prochain.

Les deux hommes se connaissent de longue date : Jean Peyrelevade, polytechnicien ingénieur de l'aviation civile, a rencontré Pierre Suard, polytechnicien ingénieur des Ponts alors en poste à Aéroports de Paris, il y a vingt ans. Le refus du prési-dent de l'UAP de participer à l'offensive sur le capital de la Société générale a montré, si besoin était, les distances qu'il savait pren-dre à l'égard de ses autorités de tutelle, même s'il en partage les vues politiques. Sans compter qu'il aurait eu quelque mal à concilier sa négociation avec la CGE et une attaque sur une banque qui est l'actionnaire principal de cette même CGE.

Si l'échec de la manière forte employée pour recomposer l'action-nariat stable de la Société générale a favorisé du même coup la méthode « soft » adoptée par le patron de l'UAP, le résultat atteint à la CGE, avec la présence d'un seul adminis-

trateur public, suffira-t-il à satisfaire la Rue de Rivoli? On peut en douter. D'autant que les pouvoirs publics n'ont pas oublié l'autre dissérend qui les oppose à Pierre Suard :

Un pacte d'actionnaires lie la CGE (détentrice de 40 % du capi-tal) et Dumez (12 %), et assure à la première tout pouvoir sur le français constructeur de chaudières nucléaires, au détriment de ses actionnaires publics - Commissa-riat à l'énergie atomique pour 35 % et EDF pour 10 %. La présence de Jean Peyrelevade au conseil d'admi-nistration de la CGE permettra-telle de trouver plus fac terrain d'entente entre Pierre Suard et les pouvoirs publics, afin de mieux équilibrer le pouvoir de décision sur Framatome en fonction de son actionnariat? On peut l'espérer.

#### des convoitises

Mais l'accord entre la CGE et l'UAP aura aussi des conséquences pour l'avenir de la Générale occiden-tale (GO). Depuis qu'elle est passée dans le giron de la CGE, la Générale occidentale s'est profondément modifiée. Sous la houlette de son président, Ambroise Roux, elle s'est débarrassée de ses activités de distribution alimentaire (Grand Union) et d'une partie de ses actifs forestiers (dans l'Oregon). Les autres forêts sont destinées à être vendues et les actifs pétroliers sont en cours de cession. Le groupe s'est recentré sur la communication (édition, presse avec l'Express) et a notam-ment créé avec CEP Communica-tion (détenue à 35 % par Havas) un

groupe d'édition, le groupe de la Cité (Larousse, Nathan, Presses de la Cité...).

An cours-des derniers mois, la GO a suscité bien des convoitises. M. Suard n'aurait pas été fâché de M. Suard n'aurait pas etc fache de récupérer sa trésorerie, estimée à quelque 4 milliards de francs, en absorbant sa filiale. Un projet gelé devant l'hostilité des pouvoirs publics. Quant à Ambroise Roux, il avait caressé le rève de se décrocher avait caressé le rève de se décrocher de la CGE et de se rapprocher la Générale occidentale de la Compagnie générale des eaux (le Monde du 22 décembre 1988), en faisant de la seconde le principal actionnaire de la première. La stratégie de l'entreprise n'était sans doute pas sa seule motivation. M. Suard a, en effet, affirmé à plusieurs reprises qu'il appliquerait à Ambroise Roux la règle en vigueur à la CGE qui veut que les présidents se retirent à soixante-huit ans, âge qu'atteindra le patron de la GO en juin prochain. Pareille détermination poussait

Pareille détermination poussait fatalement Pierre Suard à faire avorter tout projet qui aurait sorti la GO de l'orbite de la CGE, sans pour autant qu'il ait arrêté sa propre stratégie sur l'avenir de cette filiale.

Gageons que Jean Peyrelevade présent aux conseils d'administra-tion de la Générale des caux, de la Générale occidentale, de Havas et bientôt de la CGE, saura jouer, comme il en a depuis quelque temps la pratique, les bons offices entre les différentes parties prenantes. Pour le plus grand profit de l'UAP et de ses assurés, cela va de soi. Et si, au passage, de telles négociations devaient avoir de bénéfiques retombées sur l'Etat et sur sa place en tant qu'actionnaire public de la CGE, qui s'en plaindrait?

#### Les liens entre l'UAP, la Compagnie générale d'électricité et la Générale Occidentale



#### En 1988

Avant l'échange de titres

#### Le déficit de la balance des paiements courants a atteint

23,3 milliards de francs Le déficit de la balance française des opérations courantes s'est légèrement réduit en 1988, revenant à 23,3 milliards de francs (en données brutes) après 24,5 milliards de francs en 1987, selon des chiffres estimatifs publiés par le ministère de l'économie et des finances.

Le président George Bush a La balance des opérations coudécidé de ne pas intervenir dans le rantes comptabilise les échéances de conflit, mais a mis en garde, dans un marchandises et de services mais communiqué, les syndicats contre aussi les transferts financiers unilales piquets de grève devant les téraux qui sont essentiellement les autres compagnies aériennes et les gares ferroviaires. versements à la CEE et les virements des travailleurs immigrés Filiale en difficulté de Texas Air dans leurs pays d'origine. (premier groupe de transport aérien aux Etats-Unis), Eastern se bat

• RFA : balance commercials excédentaire de 11,8 milliards de deutschemarks. – La balance com-merciale ouest-allemande a dégagé un excédent de 11,8 milliards de deutschemarks en janvier dernier (6,4 millierds de dollars), contre RFA. – Le nombre de chômeurs en Allemagne fédérale a baissé de 8,5 milliards en janvier 1988 (4,6 milliards de dollars), soit une hausse de 39 % aur un an. La balance des opérations courantes a dégagé un solde positif de 10,8 milliards de deutschemarks

en isnvier demier.

#### REPERES

#### Croissance Vivacité confirmée aux Etats-Unis

L'indice composite, qui regroupe les principaux indicateurs économi ques américains, a augmenté de 0,6 % en janvier, après avoir pro-gressé de 0,7 % en décembre. L'indice de janvier confirme donc la vivacité de la croissance aux Etats-

#### Aéroports

70 millions de passagers en 1988

En dépit des grèves qui ont affecté les activités de certaines compagnies aériennes, les aéroports français ont connu, en 1988, un développement accéléré de leur trafic, qui a atteint 70 millions de passagers, soit 6 millions de plus (9,3 %) que l'année précédente. La cause de cette progression doit être recherchée dans la libéralisation croissante du transport aérien national et européen. Les aéroports de Paris demeurent en tête du classement, avec 40,7 millions de passagers. Ils sont suivis per ceux de Nice (5,4 millions de passagers), Marseille (4,5 millions), Lyon (3,2 millions), Toulouse (2,6 millions), Bordeaux (2,2 millions), Strasbourg (1,2 million) et Nantes (1 mil-

Après l'échange de titres

#### Paiements courants

### Forte chute

de l'excédent japonais en janvier

L'excédent de la balance japo-

naise des paiements courants a enregistré une chute de 50,5 % au mois de janvier, par rapport à la même période, l'année précédente : il atteint 1,73 milliard de dollars (10,5 milliards de francs environ). En décembre 1988, cet excédent s'était élevé à 9,27 milliards de dollars. L'excédent de la balance commerciale a subi une diminution de 8,3 % sur un an en janvier, s'inscrivant à 4,557 milliards de dollars. La forte degradation des comptes courants a cependant été interprétée comme un dérapage passager, qui ne modifie pas la tendance à la progression des excédents des comptes courants

#### Le conflit entre la France et le Canada

### Les campagnes amères des chalutiers de grande pêche

LE HAVRE

de notre envoyé spécial

C'est dans une ambiance morose, pour ne pas dire plus, que l'armement de Saint-Pierre-et-Miquelon, Interpêche, a procédé à l'inauguration, au Havre vendredi 3 mars, de deux chalu-tiers de couleur vermillon qui rejoindront dans quelques jours les autres bateaux de la flotille dans l'archipel français de l'Atlantique nord.

Le Saint-Denis et le Saint-Pierre, construits par les Ateliers et chantiers du Havre (ACH) pour un investissement total de quel-que 120 millions de francs, sont deux imposants navires demier doivent naviguer dans les glaces, au milieu des icebergs, et traquer la morue par de très grandes pro-

#### En attendant le verdict du médiateur

Mais si lors de cette inaugura-

tion personne n'avait le cœur à prononcer des allocutions optimistes, c'est parce que l'avenir de la pêche autour de l'archipel est sombre. Le conflit entre la France et le Canada à propos des auotas de morue et de la délimitation des zones économiques en mer n'a pas reçu le moindre début de solution depuis deux ans, et les propositions du médiateur, M. Enrique Iglésias, choisi en novembre 1988, sont repoussées de semaine en semaine à cause d'échéances électorales en France et aussi à Terre Neuve (1). En plus, les oëcheurs de Saint-Pierre appartenant aux sociétés Interpêche et La Miquelonnaise se querellent à n'en plus finir avec les chalutiers métropolitains venant de Saint-Malo. Chacun, invoquant sa propre survie, estime avoir des droits historiques > dans ces parages traditionnellement très poissonneux à condition de ne pas les exploiter inconsidérément, ce que les Canadiens reprochent précisément en ce

moment à la France. Jusqu'à ce jour, les gouvernements successifs, que ce soit celui de M. Chirac ou celui de M. Rocard, ne sont parvenus ni à régler le contentieux francofranco-française qui prend chaque semaine un tour plus envenimé et disproportionné.

En présentant ses navires, qui rejoindront les quatre qu'il exploite déjà à Saint-Pierre, M. Pierre Jourdan-Barry, président d'interpêche a, en présence de M. Marc Plantegenest, président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, réfuté ce qu'il a appelé les « calomnies » que répandent, selon lui, sur sa société ses concurrents, au premier rang desquels Comapêche, l'armement rival de Saint-Malo. « Il paraît que nous ne serions capables de vivre que dans la mesure où nous ferions la pêche aux subventions. On nous accuse de fomenter des troubles dans l'île et de n'être que de vils financiers et pas des armateurs à la pêche, a déclaré M. Jourdan-Barry. Je réponds que notre armement se place parmi ceux qui ont pris le plus de risques la suggestion des pouvoirs publics, dans des campagnes expérimentales aux îles Kerguelen, en Namibie, aux Falklands, qui se révélèrent le plus souvent des échecs. »

A Saint-Pierre, Interpêche, le premier employeur de l'archipel après... la fonction publique, donne du travail à 285 personnes, dont 110 marins et paration de filets de poisson. Mais aujourd'hui, avec la raréfaction des apports de morue, l'usine tourne très au ralenti, comme a pu le constater, la semaine dernière, M. Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, qui était venu pour dans l'île.

Pour survivre, chacun des navires d'Interpêche (qui a connu un déficit de 18 millions de francs en 1988) a besoin d'un quota de morue de 5 000 tonnes par an. Le verdict de M. Iglésias - auquel ni Ottawa ni Paris ne seront obligés de se plier - est attendu avec autant d'espoir que d'angoisse à Saint-Pierre, à Saint-Malo et à l'hôtel Metignon. FRANÇOIS GROSRICHARD.

(1) Un nouveau délai vient de lui être accordé jusqu'au 15 mars.

#### Compaq double son chiffre d'affaires en France

Compaq, une des success story de mais devant l'Allemagne, la Suisse l'informatique américaine, a démarré sur les chapeaux de roues en France : quatre ans après son arrivée dans l'Hexagone. le constructeur de micro-ordinateurs a dépassé, en 1988, la barre magique du milliard de francs de chiffre d'affaires, soit plus du double de l'année précédente (417 millions de francs), ce qui le hisse en troisième position sur le marché français des PC professionnels, derrière IBM et Apple, avec une part de 9,2 % (en valeur).

Comme tous les groupes américains, Compaq ne donne pas d'indi-cation sur les résultats de la filiale française, qualifiée pourtant de rirès rentable par son PDG, M. Bernard Maniglier. Avec 22 % des ventes hors Etats-Unis, la filiale française est la plus importante der-rière la Grande-Bretagne (30 %)

et l'Autriche (19 %). Le groupe revendique donc la quatrième position sur le marché européen des micro-ordinateurs avec une part de 7,1 %, derrière IBM (26,6 %). Olivetti (8,6 %) et Apple (7,4 %). Il compte d'ailleurs bien se hisser à la deuxième place dans ce tableau d'honneur en 1989.

Le vieux continent, parti plus tard que les Etats-Unis dans la microinformatique, tire en effet les ventes du groupe dans son ensemble. Créé il y a six ans, Compaq se pose en farouche défenseur du premier stan-dard développé par IBM dans les PC... Cette politique semble lui réussir : ses ventes ont encore pro-gressé de 69 % en 1988 à 2 milliards de dollars... et son bénéfice net a fait un bond de 87 % à 255 millions de dollars (1,6 milliard de francs).

#### Délits d'initié autour de Consolidated Gold Fields

La maison de courtage James Capel, qui conseille le groupe à capi-taux sud-africains Minorco dans son offre publiqe d'achat (OPA) sur Consolidated Gold Fields, lancée depuis le 21 septembre dernier, a commis un délit d'initié en 1986 lors d'un précédent raid boursier sur le capital du groupe minier britannique, rapportent les hebdomadaires britanniques Sunday Times et Observer dans leur édition du dimanche 5 mars.

Selon ces journaux, James Capel aurait profité d'une attaque d'un de ses clients, le canadien American Barrick Resources sur 4.9 % du capital de Consalidated Gold Fields (ConsGold) en achetant des actions de ce groupe pour son propre compte. Depuis, American Barrick Resources a revendu l'essentiel de sa participation, mais James Capel est devenu le conseiller de Minorco, qui propose 3,2 milliards de livres (33 milliards de francs) pour le rachat de ConsGold.

Cette information serait contenue dans un rapport du ministère du commerce et de l'industrie qui aurait été transmis, jeudi 2 mars, à ConsGold, Le président de James Capel, M. Peter Quinnen, interrogé par les deux journaux, nie toute irrégularité. Selon lui, les agents de change de sa firme, qui ont procédé à l'achat des actions ConsGold, et leurs collègues banquiers, qui conseillaient American Barrick, sont séparés par - une muraille de Chine ».

Ces révélations surviennent à un mauvais moment pour Minorco, qui vient de porter le montant de son offre de 2.9 à 3,2 milliards de livres (le Monde du 22 février), et n'attend plus que le verdict d'une cour américaine pour la déclarer inconditionnelle.

Le 2 février dernier, le ministre du commerce et de l'industrie britannique autorisait cette OPA, tout comme, quinze jours plus tard, la Commisson européenne, en dépit de l'ouverture d'une autre enquête sur les mouvements boursiers suspects, qui ont précédé l'initiative de Minorco, en septembre.

Quant à ConsGold, son conseil d'administration a toujours refusé ce raid. Il doit publier cette semaine sa riposte à la dernière offre de

ICES HUMAINES

180.000 F

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE

POUR VALORISER VOTRE PASSION DES TIMBRES

En vente chez votre marchand de journaux

chaque mercredi (éditions datées jeudi)

Renseignements: 45-55-91-82. - Poste 4138

### Économie

#### FISCALITÉ

#### Un entretien avec Mme Christiane Scrivener

# « L'ensemble du système fiscal français devra être repensé » nous déclare le commissaire européen

Auteur il y a un mois de propositions visant à harmoniser les prélèvements sur les revenus de l'épargne dans les pays de la CEE, Mme Christiane Scrivener, commissaire européen chargé de la fiscalité, explique dans l'interview que nous publions les raisons et les conséquences de plusieurs mesures qu'elle avance, dont celle d'un aménagement de la fiscalité française. On sait qu'une des propositions essentielles de la commission Scrivener est un prélèvement à la source de 15 % sur les revenus de l'épargne (obligations et dépôts bancaires), payé par tous les résidents de la CEE. Mme Scrivener, qui propose que soient exonérés les revenus des euro-obligations, justifie une telle mesure par la nécessité de parvenir à un accord au sein de la CEE.

« L'application d'une retenue à la source de 10 % à 15 % sur les intérêts des obligations et des dépôts en banque, le rapprochement des taux de TVA, dus l'un et l'autre à l'instauration d'un marché unique européen, vont se traduire par d'importantes diminutions de recettes fiscales en France. Ne croyez-rous pas qu'elles devront être compensées par une angmentation des recettes provenant de l'impôt sur le

- Il faut répondre très franchement. Nous serons obligés de repenser l'ensemble du système fiscal français. Cela conduira à se poser des questions sur l'impôt sur le revenu. Je crois qu'il n'est pas sain qu'il y ait 15 % de contribuables qui payent 60 % de l'impôt sur le revenu, et qu'il y ait à peu près la

LE NOUVEAU

COUP DU LAPIN...

moite des menages qui n'y soient pas assujettis. En outre, les cadres des entreprises sont trop fortement taxés, ce qui les démobilise. Il faudra donc penser à une nouvelle répartition. Mais une telle évolution doit s'opèrer dans la sérénité. Il faut, sans tarder, engager une grande réflexion au niveau national, à mener en parallèle avec ce qui est entrepris au niveau européen.

» Nombreux sont ceux qui l'ont à

» Nombreux sont ceux qui l'ont à l'esprit. Quand Jacques Delors m'a proposé ce porteseuille, que j'ai accepté avec enthousiasme, il m'a dit : « Vous travaillerez pour l'avenir », et il avait évidemment en tête cette nécessité de restructurer notre siscalité. Ce sentiment est partagé par d'autres; par Raymond Barre, bien sûr, mais la réslexion



que conduisent Pierre Bérégovoy et

- Cette triple réforme, si elle est menée à bien (fiscalité de l'épargne, TVA, impôt sur le revenu), va-t-elle avoir pour résultat, comme certains l'ont dit, de détaxer les riches et de faire payer les pauvres ?

- Je suis choquée par une telle présentation. Elle est tout à fait injustifiée. La réforme, y compris celle de l'impôt sur le revenu, peut être à la fois efficace et équitable. Elle n'aura nullement comme conséquence de favoriser les uns par rapnort aux autres.

Mais, néanmoins, des gens qui ne payent pas aujourd'hui l'impôt sur le revenu devront alors l'acquit-

Je vous fais remarquer que, dans un pays comme le nôtre, cette réforme fiscale implique une baisse sensible – tel est notre objectif – des taux de TVA dont bénéficieront tous les consommateurs et, par voie de conséquence, l'activité économique. C'est tellement vrai qu'on a pu constater, au moment de la baisse de la TVA sur les automobiles, une reprise des achats. Peugeot ne s'en est pas plaint; les entreprises, l'Etat, l'emploi, bénéficient d'un tel coup de fouet donné à la croissance.

» Les améuagements de la fiscaité de l'épargne, à un terme très rapproché, se traduiront sans nul doute chez nous par une baisse des taux d'imposition, un avantage qui ne bénéficiera pas uniquement, contrairement à ce qui a été dit, aux détenteurs de revenus élevés.

#### « Effort de pédagogie »

 Mais la petite épargue n'estelle pas largement dispensée de l'impôt en France ?

- Bien sûr, et elle continue à l'ètre. Mais la baisse de l'impôt profitera à de larges catégories de petits et moyens épargnants, qui sont aujourd'hui taxés. En outre, en raison de l'ouverture du marché à la dimension européenne, les banques, ainsi que les autres établissements financiers, seront amenés à offrir des conditions plus favorables au public. La libération des mouvements de capitaux, ainsi que ces conditions nouvelles, stimuleront l'épargne, si bien que les gens qui profiteront d'une fiscalité allégée seront plus nombreux. Globalement, je suis convaincae que l'ensemble de la réforme, y compris celle, nécessaire, de l'impôt sur le revenu, se traduira par un avantage net, sans doute même significatif, pour les petits contribuables.

Mais alors, comment expliquez-rous, surtout lorsqu'ils viennent de gens compétents, les rouse alarmistes aut sont tenus ?

— Toute perspective de changement provoque des réactions exagérées. On peut le constater d'ailleurs davantage dans notre pays que dans d'autres. Ces réactions peuvent être jusqu'à un certain point compréhensibles lorsqu'elles résultent d'une information insuffisante. Elles sont difficilement admissibles lorsqu'il s'agit en réalité de défendre des intérêts corporatistes, tels ceux de certains milieux financiers on administratifs. Ainsi, vis-à-vis des banques, il me semble, notamment en ce qui concerne la réforme de la fiscalité de l'épargne, qu'un grand effort de pédagogie et d'explication sera nécessaire. Je ne ménagerai pas ma peine à cet égard.

L'Acte unique européen ne parle pas des cotisations sociales qui sont aussi un prélèvement obligatoire. L'homogénéisation de l'impôt, qu'implique au moins jusqu'à un certain point le marché unique, n'exige-t-elle pas qu'elles soient également prises en compte?

Il est effectivement indispensable d'intégrer les cotisations sociales pour avoir une vue d'ensemble. La Commission l'a très bien compris, En janvier, au moment oû j'ai pris mes fonctions de commissaire responsable de la fiscalité, Jacques Delors a décidé de me confier une mission d'investigation sur la situation des prélèvements obligatoires dans chacun des Etats membres. L'idée est donc de faire un bilan pour, dans un premier stade, savoir exactement de quoi on parle. Si l'on veut un dialogne social fructueux, y compris au niveau européen, ce bilan est essentiel. La première étude sera achevée fin mars.

Les propositions de la Commission; qu'il s'agisse de la TVA ou de la fiscalité de l'épargne, out été mai accueillies par certains Etats membres. Croyez-vous qu'un rapprochement des positions soit possible et de quelle manière?

la proposition de la Commission d'une retenue à la source de 15 % a été acceptée comme base de travail par l'eusemble des Etats membres. Deux d'entre eux, pour des raisons différentes, ont des objections sérieuses. Le Luxembourg pour lequel notre proposition, vu l'impor-tance qu'y représente le secteur bancaire, comporte de vraies difficultés. Le Royaume-Uni, davantage pour des raisons de philosophie politique. L'idée des Anglais est qu'il faut laisser jouer le marché. Je pense néanmoins qu'un compromis devrait être possible, car l'instauration d'un espace financier sans frontière me paraît présenter des avantages sans commune mesure avec les quelques difficultés que peut susciter le rap-prochement des fiscalités qui doit accompagner. Quant à la TVA, c'est également une négociation importante. La proposition de la Commission est toujours sur la table avec des compléments en cours sur deux points précis : 1) une réflexion sur les taux de TVA à appliquer à chaque grande catégorie de produits, y compris sur les produits qui, essentiellement au Royaume-Uni et en Irlande, sont soumis aujourd'hui au taux zéro; 2) la manière de parvenir à un système non bureaucratique de compensation entre les Etats membres. Les aménagements ainsi envisagés devraient faciliter une solution tant sur le dossier de la fiscalité indirecte que sur celui de la fiscalité de l'épargne. Tout en res-pectant les échéances prévues. >

Propos recueillis par PHILIPPE LEMAITRE

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

----Le Carnet des Entreprises ---

Jean-Claude Tournand, cinquante-six ans, vient d'être nommé président-directeur général de Sertrand Faure Automobile, premier équipementier du siège automobile en Europe et principale filiale du groupe Épêda-Bertrand Faure.

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de l'Université, Jean-Claude Tournand a fait la plus grande partie de sa carrière chez Michelin. Après une mission de trois ans (72-74) auprès du président de Citroen SA, II a dirigé, jusqu'en 1978, les unités de production France de Michelin, puis il a été chargé, à la gérance du groupe, de la gestion des ressources humaines et de la direction des affaires sociales.

Il était, depuis 1986, directeur général du groupe ESSEC.

2 3

حكذا من الأصل

scala devra elfe repens

### L'Inde maintient ses grands équilibres financiers

NEW-DELHI

de notre correspondant

Le ministre indien des finances S.P. Chavan a des raisons d'être satisfait : presque unanime, la presse indienne a rendu hom-mage, le mercredi le mars, au projet de budget 1989-1990, qu'il a présenté la veille au Parlement. Au moment où toute la classe politique a les yeux fixés sur 'échéance majeure d'élections générales, prévues pour la fin de l'année, chacun s'attendait à une copie . à sorte connotation démagogique. Le gouvernement a renoncé à flatter outrageusement ses gros bataillons électoraux. Les grands équilibres financiers sont, dans l'ensemble, maintenus.

Le déficit budgétaire (qui constitue, avec l'augmentation de la dette extérieure, l'un des handicaps majeurs de l'économie indienne) sera limité à 73,3 mil-liards de roupies (1), soit une baisse de 5 % par rapport au déficit du budget consolidé pour 1988-1989. La croissance écono-mique, de 9 % selon les estima-tions gouvernementales, y sera pour beaucoup.

Effort très symbolique, le bud-get de la défense est ramené de 132 milliards à 130 milliards de roupies. Cette coupe de 2 milliards (l'armée de terre est surtout lésée) est la preuve tangible d'une nouvelle appréciation de l'environnement régional : l'Inde estime que les « menaces » chinoise et pakistanaise sont moins fortes. Une certaine normalisation des relations est intervenue avec Pékin, notamment depuis la visite de M. Gandhi en Chine, et avec (slamabad avec

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### AUSSEDAT REY

Le Conseil d'administration de la société Aussedat Rey, réuni le 2 mars 1989, a été informé par son Président de l'évolution de la situation depuis sa rév-

Il a enregistré la démission du Dr. Schmidt-Chiari, qui représentait la société Leykam Murtzaler, dont les accords avec Aussedat Rey étaient devenus sans objet depuis la prise d'inté-

Le Conseil a ensuite été informé de l'entretien avec les représentants d'Arjo-mari et de ses principaux actionnaires qui a eu lieu le 28 février. A l'unanimité le Conseil a constaté

qu'il n'est saisi d'aucun projet concur-rent et a exprimé, dans l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires, le souhait qu'une suite favorable soit rapidement donnée au

l'arrivée au pouvoir de Mme Benazir Bhutto.

Ce budget est, cependant, élec-toraliste sur bien des points. D'abord, pour les agriculteurs, base électorale traditionnelle du Parti du Congrès-I au pouvoir, un nouveau programme d'emploi rural est créé. L'effort global de l'Etat, en faveur de ce secteur, s'élève à 17 milliards de roupies. L'objectif visant à procurer un emploi à au moins une personne par famille se situant au-dessous du seuil de pauvreté a, en revanche, peu de chance d'être atteint, compte tenu des moyens mis en œuvre. Dans l'ensemble, le gou-vernement « soigne » les couches défavorisées (aucune hausse sur le thé, le sucre, l'huile, le kérosène, etc.) et frappe les plus aisés, notamment la petite et moyenne bourgeoisie, une clientèle que le Parti du Congrès avait pourtant choyée ces dernières années.

La mesure la plus symbolique est une surtaxe de 8 %, applicable sur les revenus dépassant 50 000 roupies par an (environ 2 000 F par mois). Parallèlement, la taxation à 25 % pour la tranche de revenus comprise entre 18 000 et 25 000 roupies est réduite à 20 %. Les « riches » (notion très relative) sont supposés être les victimes des nouvelles taxes frap-pant les téléviseurs couleur, les ordinateurs et autres matériels électroniques, certains deux-roues et les voitures de luxe. De même, les taxes d'aéroport sont triplées, celles des hôtels de luxe sont doublées et le prix des cigarettes est relevé. Le gouvernement indien manifeste, d'autre part, sa volonté de poursuivre une politique de libéralisation économique, comme en témoigne la suppression des contrôles tarifaires et de distribution portant sur l'aluminium et le ciment. L'effet bénéfique de cette mesure pour stimuler la produc-

notamment) risque cependant d'être amoindri par des hausses applicables au fer et à l'acier. Pour la première fois depuis... 1921, l'opposition parlementaire dans son ensemble, a boycotté la présentation du budget. La veille, le premier ministre l'avait en effet accusée d'être savorable au «Khalistan», la patrie mythique

tion (le secteur de la construction

des terroristes sikhs. Les excuses publiques de M. Rajiv Gandhi n'y ont rien fait : ce n'est pas la première fois que M. Gandhi se laisse aller à des excès de langage. Année électorale oblige probable-

LAURENT ZECCHINI.



SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE L'ÉPARGNE A COURT TERME DES ASSOCIATIONS

Le conseil d'administration réuni le 14 février 1989 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 décembre 1988. Il a constaté à cette occasion que le résultat distribuable au titre de l'exercice 1988 s'établit à 314 296 330,32 francs.

il sero en conséquence proposé à l'assemblée générale, qui sera réunie sur première convocation le 23 mars 1989, et à défaut du quorum requis le 30 mars 1989, de fixer le dividende net de l'exercice 1988 de la SICAV à 72,14 francs par action, assorti d'un crédit d'impôt de 0,02 franc. Pour les personnes physiques soumises à l'imposition sur le revenu, ce dividende se décompose comme suit :

- Un coupon de revenus d'obligations françaises non indexées à concurrence d'un montant de 44,82 froncs sons crédit d'impôt.

- Un coupon de revenus sur titres de créances négociables à concurrence d'un montant de

27,29 francs sons crédit d'impôt. - Un coupon sur revenus d'actions françaises à concurrence d'un montant de 0,03 franc assorti d'un crédit d'impôt de 0,02 franc.

Sous réserve du vote de l'assemblée générale ordinaire, ce coupon sera détaché le 7 avril 1989 et mis en paiement le 10 avril 1989. Compte tenu de ce colendrier, seuls les ordres de rachat recus jusqu'au 6 avril 1989 avant midi seront exécutés sur la base de la valeur liquidative coupon inclus.

siège social : 5 avenue de l'opéra 75001 PARIS - tél. : 49.27.63.00

Premières inculpations dans le scandale japonais Recruit Cosmos

### L'ancien président de NTT arrêté

TOKYO

correspondance

Le bureau du procureur du district de Tokyo a prononcé, samedi 4 mars, les premières inculpations contre les protagonistes du scandale Recruit Cosmos et a fait arrêter, lundi 6 mars, l'ancien président de NTT. Hisashi Shinto, soixantedix-buit ans, pour corruption.

Hiromasa Ezoe, fondateur et ancien président du groupe Recruit, et Hiroshi Kobayashi, vice-président exécutif de la filiale financière du groupe First Finance, seront traduits devant la justice pour corruption active. Ils seront rejoints sur le banc des accusés par Hisabiko Hasegawa et Ei Shikiba, deux anciens cadres dirigeants de Nippon Telegraph and Telephone Corp., poursuivis pour corruption passive.

Ces inculpations marquent la fin de la première phase de l'enquête menée par la justice sur le scandale nolitico-financier qui secoue en pro-

fondeur le système de gouvernement

iaponais.

Les enquêteurs ont réuni suffisamment d'éléments pour prouver que la vente à MM. Hasegawa et Shikiba de milliers d'actions Recruit Cosmos. la siliale immobilière de l'empire ecruit, juste avant l'introduction du titre sur le marché hors-cote de Tokyo, équivalait à un versement d'argent liquide. Ils ont également mis en évidence les services rendus à M. Ezoe par les deux dirigeants de NTT pour saciliter l'entrée de Recruit Co., la maison mère du groupe, sur le marché des télécommunications et services informati-

Mais les enquêteurs ont provoqué un choc encore plus grand en faisant arrêter, lundi 6 mars, un beaucoup plus gros poisson: Hisashi Shinto, ancien président de NTT, qui est soupçonné d'avoir organisé l'entrée de Recruit Co. dans la « samille NTT . Son ancien secrétaire particulier, Kozo Marata, a également été

Hisashi Shinto, qui a dirigé d'une main de fer la privatisation de NTT en 1985, n'a pas reçu directement les

actions Recruit Cosmos, la transaction ayant été réalisée par Kozo Murata. Mais sur les 20 millions de yens (1) de plus-values dégagés par la revente de 10 000 actions après

l'introduction, 9 millions ont abouti sur le compte bancaire personnel de L'ancien président de NTT a déjà dû s'expliquer récemment avec la justice sur les contacts « au sommet • qu'il a entretenus avec Ezoe avant que Recruit Co., qui domine le marché des petites annonces

d'emploi au Japon, ne s'engage dans une diversification réussie avec l'appui du géant des télécommunications. La reputation d'autoritarisme de Shinto, surnommé le « Shogun » (généralissime en Japonais), enlève toute crédibilité à la thèse d'une action autonome de MM. Hasegawa

#### L'écheveau déroulé

Les enquêteurs du bureau du procureur du district déroulent lentement l'écheveau du scandale en se fiant à un principe simple : à qui profite le crime ?

Au-delà de Shinto, on tombe sur les hommes politiques, et singulière-ment l'ancien premier ministre Yasu-hiro Nakasone, dont les inévitables

hiro Nakasone, dont les inevitables secrétaires particuliers et la faction politique au sein du Parti libéral-démocratique ont été de très loin les principaux bénéficiaires des largesses de M. Ezoe.

A la Diète, M. Nakasone est actuellement sur la sellette pour le rôle joué en tant que chef du gouvernement dans l'achat aux Etats-Unis de deux super-ordinateurs Cray de deux super-ordinateurs Cray Research par NTT, qui devait les revendre immédiatement à Recruit, et également dans le choix de Ezoe comme membre de la commission de recherche sur le système fiscal.

Frapper à la tête le monde politique nippon ne devrait pas intimider deux des principaux responsables du parquet de Tokyo, Yusuke Yoshinaga et Norio Munakata. En première instance et en appel, ils onicusé un rèle important dans l'enquête ioué un rôle important dans l'enquête sur le scandale Lochheed, une affaire de « pots-de-vin » qui conduisit à l'arrestation de l'ancien premier ministre Kakuei Tanaka.

**BERNARD HAMP** 

(1) 100 yens = 4,9 FF.

# ... LE COUP DU TÉLÉPHONE À COPIER.



### LA TÉLÉCOPIE PAR MINOLTA.

bête : Minolta commercialise une gamme complète de 3 appareils groupe 3, tous compatibles avec le groupe 2, et offrant des performances redoutables : une mémoire d'éléphant, des automatismes simplissimes, une rapidité majuscule, et, bien sûr, une qualité copie Minolta tout en nuances. d'Orves 92700 Colombes,

La télécopie va prendre du poil de la De la à dire que ce nouveau coup du lapin va rendre chèvre la concurrence, il n'y a pas si loin...

Pour tout renseignement sur nos télécopieurs, appelez au (l) 47.86.60.00 ou envoyez votre carte de visite à : Minolta France S.A., Division Bureautique, 357 bis, rue d'Estienne-



#### Sérieux s'abstenir

de publicité a toujours été, en France, un exercice périlleux, auquel se livrent, avec une belle obstination, les revues spécialisées. Dans le passé, on savait bien que tout n'était pas clair, certains responsables d'agence confondant allègrement le rêve et la réalité. L'an demier, la publication du classement 1987 par Communication & Business (devenu depuis CB News) avait été l'occasion d'une contestation entre M. Alain de Pouzilhac, PDG de HDM, et Maurice Levy, PDG de Publicis ; à cause d'une erreur d'addition, on avait pu croire un instant que HDM avait ravi à Publicis la première place (le Monde du 4 mars 1988).

Cette année, on atteint le grotesque. Pour Médias (numéro du 24 février), les cinq premières enseignes - Publicis, HDM, RSCG (Roux, Séguéla, Cayzac et Goudard), Bélier WCRS et BDDP (Boulet, Dru, Dupuy, Petit) - sont classées premières ex aequo, avec des chiffres tout à fait variés, assortis parfois de points d'interrogation. Pour CB News (numéro du 27 février), HDM est premier, suivi de Publicis, Bélier, RSCG et Young & Rubicam. Les chiffres de marge prute qui sont le véritable chiffre d'affaires des agences, donnés par les agences elles-mêmes, varient tant d'une revue à l'autre que chacune d'elle, les accompagne de ses propres estimations. Une belle permanence, cependant : sur Paris, les chiffres de Publicis (365 millions de francs de marge brute) et de HDM (368 millions) sont identiques d'une revue à l'autre. Il est vrai que Publicis est coté en Bourse. M. de Pouzilhac exulte, sable le champagne. Il est vraiment premier. On le

comprend. Mais on ne peut s'empêcher de se demander s'il y a de quoi. D'autant que la photo de couverture choisie par CB News pour illustrer ce paimarès n'est autre que celle de l'arrivée du 100 mètres aux Jeux olympiques, le 24 septembre demier, et qu'ainsi le cartouche HDM se trouve accolé a... Ben Johnson, dont on connaît la disqualification pour dopage.

Dans un éditorial à l'humour grinçant, Isabelle Musnik, rédactrice en chef responsable du classement à CB News, déplore les variations de dernière minute des chiffres donnés par les responsables des agences, comme si des règles claires de consolidation n'existaient pas...

Peut-être le classement que doit publier prochainement une troisième revue professionnelle, Stratégies, avec des chiffres dûment contrôlés par un audit, lèvera-t-il toute ambiguité ?

Il reste que tout cela ne fait pas sérieux. Les publicitaires se sentent depuis toujours mal aimés, contestés, et regrettent de ne pas être considérés à l'égal des industriels ou des distributeurs. Ils se disent par ailleurs hommes de € communication globale » et se font payer (très cher) les conseils qu'ils dispensent à leurs clients sur l'art et la manière de se donner une bonne « image ». Que ne se mettent-ils d'accord pour dire ce qu'ils entendent par ■ groupe », « enseigne », « agence »; pour choisir des règles communes et publiques de comptabilité et de consolidation et faire vérifier systématiquement leurs comptes par un audit? Leur palmarès prêterait moins à sourire.

JOSÉE DOYÈRE.

**AVIS FINANCIERS DES SOCIETES** 

FONSICAV

SICAV COURT TERME MONÉTAIRE gestion CDC TRESOR

Le conseil d'administration qui a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 décembre 1988 proposera à l'assemblée

générale ordinaire qui sera réunie sur première convocation

le 16 mars 1989 let à défaut de quorum sur deuxième

convocation le 30 mars 1989), de fixer le dividende net

de l'exercice 1988 de la SICAV à 785.22 francs par action

assorti d'un crédit d'impôt de 0,54 franc portant son mon-

Obligations françaises net: 486,59 F ci: 0,54 F

tant global à 785,76 francs, se décomposant comme suit :

Créances négociables net: 291,19 F ci: -

ce dividende sera détaché le 10 avril 1989 et mis en

LE TRÉSOR PUBLIC, LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (AGENCE)

Les importants programmes d'investissement et de réorganisation réalisés ces dernières années ont permis aux différents secteurs d'activité du groupe Imetal de bénéficier pleinement d'une conjoncture très favorable tout au long de l'année 1988.

Les chiffres de 1987 ont été retraités pour tenir compte des sorties du périmètre

En 1988 interviennent pour la première fois dans les résultats consolidés les éta-

de consolidation au début de 1988 du groupe Penarroya et des activités fer-

Les principales données consolidées provisoires et non auditées se résu

ia etal

16 543

4 4 2 5

350

Sous réserve du vote de l'assemblée générale ordinaire,

Autres revenus

paiement le 11 avril 1989.

(en millions de francs)

- Chiffre d'affaires total .......

des sociétés industrielles

Résultat courant net, part du Groupe

Calsse des dépôts et consignations

net: 7,44 F ci: -

### Marchés financiers

PARIS, 6 mars 1

Petite hausse

La place parisienne a poursuivi sur sa lancée de la semaine demière, où elle s'éteit appréciée globalement de 0,95 % grâce à l'accélération du mou-

vement jeudi et vendredi. Lundi dès l'ouverture l'indicateur instantané s'appréciait de 0,41 %. Durant l'après-midi, il progressait jusqu'è 0,8 % dans un marché toutafois très

calme. Les opérateurs sont réconfortés par la détente sur les taux observée sur

le marché monétaire, qui est repassé en dessous de 9 %. Une conséquence

des décisions allemendes jeudi demier de ne pes remonter le niveau du loyer

de l'argent. De plus les investisseurs ont bien accueilli la bonne tenue de Wall Street à la veille du week-end.

Toutefois, la prudence reste de mise après les quinze demiers jours de secousses multiples, même si l'opti-

misme revient. « Le marché a bien

résisté », affirmait un gérant de porte-

fauilles soulagé par cette petite reprise,

« mais restons vigilants. » Preuve de

tées. Ainsi, parmi les plus fortes hausses figuraient des valeurs de

270 pièces traitées, ou Crouzet

(4 200 titres négociés). Après la publi-

cation de résultats favorables, la Sigos était recherchée. Parmi les baisses, on

notait la Géophysique, la Compagnie La Hénin ou encore l'Electrofinancière,

avec dans chaque cas à peine 500 actions échangées.

Le second marché s'apprête à

accueillir sa 301° société depuis sa création en 1983 : il s'agit de Petitijean SA, leader du mât d'éclairage.

Son introduction est prévue pour le

8 mars prochain à un prix proposé de 185 F. Guillin Emballages, dernier

arrivé à la cote, a inscrit un cours de 202 F, et les ordres ont été servis à concurrence de 18 % environ.

Dans le cadre de son offre publique

Sur le MATIF, la tendance était

également à la hausse dans un marché modéré de 26 500 contrats.

TOKY<u>O, 6 mars</u> ↓

Légère baisse

Le repli observé, la semaine densière, à la Bouse de Tokyo s'est pomsuivi lundi. L'indice Nikhei terminant en baisse de 123,24 points (0,39 %), à 31 876,86. Le volume d'activités était cependant reduit, les échanges portant sur 550 millions d'actions, contre 1,1 milliant vendredi. Un grand nombre d'opérateurs ont préfère rester à l'écart du marché, à la veille de la seance de mardi consacrée à

de la scance de mardi consocrée à l'échéance des contrats à terme de mars.

le gouverneur de la Banque du Japon d'éviter tout dérapage inflationnesse. Parmi les plus fortes basses figuraient les commerces de détail et les sociétés de

De plus, nombre d'entre eux redot ament du crédit après la détermi

d'échange ou d'achat lancée sur Enelf Bretagne, la Financière Saulnes Châtil-Ion, filiale de Paribas, a acquis

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES DE LA BOURSE DE PARIS

UNISTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES

es génér, de base 100 : 31 décembra 1986

| THEORY - Section 1 and 1 |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 feb.     | 3 10015 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | _       |
| Valeurs franc. à rev. variable .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.9       | 103.9   |
| Valeurs industriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106         | 107.3   |
| Valours étrappères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106.8       | 106.5   |
| Pieroles Exercis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111.1       | 110.6   |
| Chimie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109         | 101.5   |
| Metallardit, micericat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112.6       | 115.2   |
| Electricité, électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.6       | 100.7   |
| Bâtiment et matárisax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108.4       | 110.9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.8        | 59.A    |
| lad de consommat, use alim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |
| Agro-elimentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108,1       | 110,1   |
| Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102,9       | 103     |
| Transports, loisirs, services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,1       | 101,7   |
| Assurances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,4       | 105,2   |
| Crédit banque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,7        | 98,3    |
| Siconi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,8        | 96,7    |
| hamphilier et foncier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57,9</b> | 97,5    |
| investissement et portefeuille .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.1        | 100.3   |
| Base 100 : 31 décembr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1988        | -       |
| Valeurs franc. à reveus fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.5        | 97      |
| Emergents d'État                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96.7        | 97      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |

prantis et assimilies 96,4 96,9 ...... 97,6 97,4 Base 100 on 1949 Base 100 en 1972 grafranç, à rav. vyriable . 527,3 532,4 graforangines . . . . . 565,8 584

Base 100 : 31 décembre 1980 ...... 119 118,8

| CONTENDING DES MARIS I S'DE GIDS     | TGE     |
|--------------------------------------|---------|
| Base 100 : 31 décembre 1981          |         |
| tedice générai                       | 435     |
| Produits de base 295.5               | 296.1 . |
| Construction 437.3                   | 446.7   |
| Bions d'équipament 323.9             | 325     |
| Biens de cocsom, durables 583        |         |
| Siens de consom, non derables 552.2  |         |
| Biens de consom, elimentaires 677,8  | 688     |
| Services                             | 391.6   |
|                                      |         |
| Societés financières 483,5           | 494,3   |
| Sociétés de la zone franc            |         |
| exploitant principalement            |         |
| à l'étranger                         | 408.9   |
| Valeurs industrielles 435.3          | 439.4   |
|                                      |         |
| Bourses régionales                   | 4       |
| 1001 automás 1001 - 21 décembre 1001 |         |

#### **TAIWAN**

ginini .......... 302,8 300,7

#### Décisions en faveur des étrangers

Le gouvernement de Taïwan a appronvé une proposition du ministère des finances autorisant les compagnies d'assurances étrangères à investir en Bourse. Cette décision fait partie d'un programme d'ensemble destiné à inciter les investisseurs étrangers à investir en Bourse à travers leur branche taïwaétrangères pourront consacrer jusqu'à 35 % de leurs actifs disponi-bles à de tels investissements. Cette décision répond à l'attente des con pagnies américaines, mais son effet devrait être faible dans l'immédiat, leur implantation à Taïwan restant

### NIGERIA

#### **Une Bourse à Kano** La Bourse du Nigeria a ouvert un

marché des valeurs, jeudi 2 mars, à Kano (nord du pays). Les transac-tions ont porté sur les secteurs de la construction, de l'automobile, de la que, des brasseries, du textile, des produits pharmaceutiques, du pétrole et de l'édition.

# courtage. Les importantes lirmes de BTP écasent en recul, ainsi que les sidérurgi-ques à forne capitalisation. La cotation des times du Crédin suisse à la section des valeurs étrangères a été suspendue. Cette décision intervient dans la perspective de la mise en place prochaine d'un important Cours du Cours du 3 mars 6 mers

#### **FAITS ET RÉSULTATS**

Corp. acceptent l'OPA de la direction. - Le groupe américain GAF Corp. (chimie et matériaux uction) a annoncé, iendi 2 mars, que ses actionnaires avaient approuvé à une très large majorité l'OPA de la direction d'un montant de près de 1,5 milliard de dollars (9,5 milliards de francs). 94 % des actionnaires se sont prononcés en faveur de l'offre d'achat des cadres dirigeants du groupe comprenant notamment le président, M. Samuel Heyman. Les cadres dirigeants avaient fait une première offre d'achat en sep-tembre 1987 (2,3 milliards de doilars, 66,50 dollars par action), mais l'avaient ensuite retirée après le krach boursier d'octobre 1987. L'an dernier, ils avaient fait une nouvelle offre à 48,50 dollars par action avant de relever ce montant aux 53 dollars offerts actuelle-

. • Un RES (rachat de l'entreprise par ses salariés) pour Laté-coère. - La firme Latécoère, spécialisée dans la fabrication d'équipements aéronautiques mili-taires et civils, devrait être racheté par son personnel dans le cadre d'un RES. A certe occasion, son président, M. Pierre Jean Latécoère, cédera ou apportera la totalité de sa participation (35 %) à une société, la Financière Périole, qui reste à créer, et dans laquelle conserverait une fraction de capital. Cette entreprise, cotée sur second marché, a enregistré, en 1988, un chiffre d'affaires de 310 millions de francs, en baisse de 21 % sur l'année précédente.

 Rossignol : l'assemblée refuse l'apport des actions Lange.

L'assemblée générale de Rossignol a repoussé, jeudi 2 mars, l'apport des actions Lange International à Skis Rossignol. Cette opération, avait expliqué le président du groupe, M. Laurent Boix-Vive, représentait un apport évalué à 178,5 millions de francs. Mais ce rapprochement a été repoussé en son du vote défavorable de certains actionnaires minoritaires. Lange International est contrôlé par le groupe familial Laurent Boix-Vive SA. Rossignol comptait consolider Lange dans ses comptes dès le 1º avril 1989.

• Forte progression des résul-tats d'Imetal. – Le groupe imetal

a indiqué que son résultat net consolidé part du groupe devrait dépasser 550 millions de france en 1988, contre 136 millions en 1987 et des pertes de 586 millions en 1986. Ce résultat s'entend après éléments exceptionnels, dont le montant n'est pas précisé. Au premier semestre, le résultat exceptionnel s'élevait à 273 millions et correspondait essentiellement à une plus-value nette réalisée en janvier 1988 lors de la cession du solde de la participation d'Imetal dans le groupe britannique Cockson. Le groupe métallurgique, qui a entrepris de se diversifier dans les terres cuites et réfractaires, indique qu'il a pu, grace à d'importants programmes d'inves-tissement et de réorganisation menés ces dernières années, · bénéficier pleinement d'une conjoncture très favorable tout au long de l'année ».

### PARIS:

| Second marché (sélection)  |                |                |                              |                |                 |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| VALEURS                    | Cours<br>préc. | Damer<br>cours | VALEURS                      | Cours<br>préc. | Dermar<br>cours |  |  |  |  |
| Amault & Associés          |                | 494            | Le gel fiere du mois . , , . |                | 334             |  |  |  |  |
| Asystal                    | 296            | 300            | Loca leveramentement         |                | 1 265           |  |  |  |  |
| BAC                        | 328            | 330            | Locamo                       |                | Í 152 Í         |  |  |  |  |
| B, Dermachy & Assoc        | 540            | 541            | Metallurg, Ministra , .      |                | 192             |  |  |  |  |
| RICH                       |                | 512            | Métrologie Internat          |                | 610             |  |  |  |  |
| BUP                        |                | 791            | Métrosarvice                 |                | 135             |  |  |  |  |
| Baira                      | 500            | 500            | M.M.BM                       |                | . 727 L         |  |  |  |  |
| Bollosé Technologies       |                | 896            | Molex                        | 224            | 225             |  |  |  |  |
| Citates de Lycos           |                | 1648           | Revole Dalmet                |                | 920 (           |  |  |  |  |
| Calberson                  |                | 820            | Olivetti-Logalyst            |                | 240             |  |  |  |  |
| Cantil                     |                | 870            | Oan. Gest.Fig                |                | 306             |  |  |  |  |
| CAL-defr.(CCI)             | ****           | 345            | Prosest                      | 420            | 425             |  |  |  |  |
| CAT.C                      | 132 20         | 132            | P.F.A.S.A                    | ••••           | 399             |  |  |  |  |
| CDME                       | 1300           | 1300           | Prestourg (C in & Fin)       | ****           | [ 96 <u>]</u>   |  |  |  |  |
| C. Equip. Blaca.           | ****           | 340            | Presence Assertance          | 400            | _405            |  |  |  |  |
| CEGID                      | 840            | 849            | Publicat. Filipacchi         |                | 571             |  |  |  |  |
| CEGEP                      | ::::           | <u></u>        | Razei                        | ••••           | ···· }          |  |  |  |  |
| C.E.PCommencation          |                | 1790           | "Némy & Associés             |                | 31850           |  |  |  |  |
| C.G.L Informatique         | 1210           | 1200           | St-Goben Emballage           |                | l I             |  |  |  |  |
| Ciments d'Origny           |                | 582            | St-Honoré Matignon           |                | 229             |  |  |  |  |
| CNLM                       |                | 505            | S.C.G.P.M                    |                | 389             |  |  |  |  |
| Concept                    | 340            | 335            | Segio                        | 390            | 390             |  |  |  |  |
| Conforama                  |                | 810            | Selection law. (Lyon)        | 100 60         | 100 00          |  |  |  |  |
| Creeks                     |                | J              | SEP                          | <i></i> .      | 452             |  |  |  |  |
| Defea                      | A              | 150 90         | SEP.R                        |                |                 |  |  |  |  |
| Damptin                    |                | 1420           | Sambo                        | 430            | 440             |  |  |  |  |
| Deversity                  | 1064           | 1066           | S.MLT.Gospil ,               |                | 350             |  |  |  |  |
| Daville                    |                | 576            | Socientury ,                 | 750            | 710             |  |  |  |  |
| Editions Belfood           | ••••           | 103 50         | Supra                        |                | 225 90          |  |  |  |  |
| Elysées lovestation,       | 21 60          | 21 50          | TF1                          | 375            | 380             |  |  |  |  |
| Forcer                     | ••••           | 247            | Unilog ,                     |                | 203             |  |  |  |  |
| Geroear                    | ••••           | 380            | Union Financ, de Fr          | 431            | 448 d           |  |  |  |  |
| Gr. foreier fr. (G.F.F.) , | 245            | 240            | Vielet Cia                   | 212            | 219             |  |  |  |  |
| Guntoli                    |                | 560            |                              |                |                 |  |  |  |  |
| LCC                        |                | 219 90         | LA BOURSE                    | SUR            | /INITE          |  |  |  |  |
| DIA                        |                | 264 50         |                              | 2011 IV        | A11 1 EEF       |  |  |  |  |
| LG.F                       | 93 80          | 97 55          | HAZ II                       | TAP            | F7 .            |  |  |  |  |
| PC                         | 258            | l              | -KA-15                       |                | <b> "</b>       |  |  |  |  |
| Int. Metal Service         |                | 715            | <b></b>                      | LFAL           | ONDE            |  |  |  |  |

#### Marché des options négociables le 3 mars 1989

Nombre de contrats : 16 884.

|                  | PRIX     | OPTIONS | D'ACHAT | OPTIONS | S DE VENTE |  |  |
|------------------|----------|---------|---------|---------|------------|--|--|
| VALEURS          | exercice | Mars    | Juin    | Mars    | Join       |  |  |
|                  | CVCITACO | dernier | dernier | dernier | dernier    |  |  |
| Accor            | 600      | 15      | 37      | 20      |            |  |  |
| CCE              | 400      | 7       | 24      | 18      | 32         |  |  |
| Elf-Aquitaine    | 448      | 9,50    | 27      | -       | 20         |  |  |
| Lafarge-Coppée   | 1 300    | 195     |         | 2       | 10         |  |  |
| Michelin         | 218      | 3,15    | 11      | 20      | 27         |  |  |
| Midi             | 1 508    | 149     | -       | 16      | -          |  |  |
| Parabas          | 440      | . 29    | . 38    | 8       | 22         |  |  |
| Pengeet          | 1 400    | 275     | 330     | 2       | 16         |  |  |
| Saint-Gobaia     | 600      | 12      | 38      | - :     | 37         |  |  |
| Société générale | 488      | 14      | 33      | 15      | 28,36      |  |  |
| Thomson-CSF      | 200      | 31      | 48      | 0,36    | 4          |  |  |

#### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 3 mars 1989 Nombre de contrats : 84 356. **ÉCHÉANCES** 

| COURS L              |                  | LCIL          | WIACES       |                  |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                      | Mars 89          | Jui           | 1 89         | Sept. 89         |
| Dernier<br>Précédent | 104,32<br>103,94 | 1             | 1,62<br>1,24 | 104,04<br>103,58 |
|                      | Option           | s sur notiona | el           |                  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | D'ACHAT       | OPTIONS      | DE VENTE         |
| TIGHT D'ENERCICE     | Juin 89          | Sept. 89      | Juin 89      | Sept. 89         |
| 104                  | 0,94             |               | 1,29         |                  |

#### **INDICES**

### **CHANGES**

Dollar: 6,27 F =

Sur des marchés calmes, le allar est resté stable (6,2680). les opérateurs attendant, une fois de plus, de nouvelles indications sur l'évolution des économies notamment aux Etats-Unis, avec le vendredi 10 mars, la publication des chiffres sur le

FRANCFORT 3 mars 6 man Dollar (en DM) .. 1,8416 1,6390 TOKYO 3 mags 6 mags Dollar (en yens) . 128,12 127,63 MARCHÉ MONÉTAIRE

(effets privés) Paris (6 mars). .... 83/1645/16% New-York (3 mars)..... 95/85

#### **BOURSES**

PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88) 2 mars Valeurs françaises . . 103,2 Valeurs étrangères . 105,9 (Shf. base 100: 31-12-81) Indice sénéral CAC . 425.6

(St. base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . . 1 583,61 1 608.15 (OMIF, base 100: 31-12-81) Indice OMIF 50 . . 447,49 453,64 NEW-YORK (Indice Dow Jones

Industrielles .... 2 265.71 2274.29 LONDRES (Indice & Financial Times ») Industrielles . . . 1 679,7 1 697,5 Mines d'or . . . . 170,3 171,9 Fonds d'Etat .... 87.98 TOKYO

3 mars Nikker Dow Joses .... 32 000,10 31 876,86 Indice général ... 2439,90 2426,34

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|           | COURS DU JOUR |         | TUR UN MOIS DEUX MOIS |      |             |       | SIX MOIS   |             |       |       |              |            |              |
|-----------|---------------|---------|-----------------------|------|-------------|-------|------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
|           | + bas         | + heut  | Re                    | p. + | <b>en 9</b> | ėp. – | Re         | <b>p.</b> + | 00 .d | ép. – | Reg          | +          | ou đóp.      |
| S EU      | 6,2490        | 6.2519  | _                     | 65   | _           | 50    |            | 115         |       | 85    | ┖            | 350        | - 24         |
| Sem       | 5.2315        | 5,2375  | _                     | 142  | _           | 106   | <b>-</b>   | 266         | _     | 226   |              | 793        | - 694        |
| Yes (108) | 4,8885        | 4,8939  | +                     | 172  | +           | 196   | +          | 334         | +     | 377   |              | <b>050</b> | + 1145       |
| DM        | 3,3980        | 3,4001  | +                     | 68   | +           | 86    | +          | 129         | +     | 154   | +            | 370        | + 435        |
| Florin    | 3,0101        | 3,0125  | +                     | 50   | +           | 62    | +          | 97          | +     | 115   | ۱+           | 297        | + 340        |
| FB (100)  | 16,2059       | 16,2153 | +                     | 42   | +           | 173   | +          | 122         | +     | 370   | +            | 526        | + 1061       |
| FS        | 3,9689        | 3,9739  | +                     | 103  | +           | 129   | ۱+         | 198         | +     | 228   |              | 589        | + 667        |
| L(1660)   | 4,6169        | 4,6228  | -                     | 174  | _           | 129   | <b>!</b> — | 329         | _     | 248   | 1            | 812        | - 697        |
| £         | 10,8139       | 10.8205 | _                     | 393  | _           | 336   | I          | 688         | _     | 615   | l <b>–</b> 1 | 929        | <b>→17</b> 4 |

#### TAUX DES FUROMONNAIES

|           |        | 70/    |          |          | 171017   | MALS                             |                    |
|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------------------------|--------------------|
| \$E-U     | 9 1/2  | 9 3/4  | 9 13/16  | 9 15/16  | 9 15/16  | 10 1/16 10                       | /4 19 3/8          |
| DM        |        |        | 6 5/16   | 6 7/16   | 6 7/16   | 6 9/16 613                       | 1/16 615/16        |
| Florin    | 6 3/8  |        | 6 13/16  | 6 15/16  | 6 15/16  | 7 1/16 7<br>8 3/8 8<br>5 15/16 6 | /8 7 1/4           |
| F.B.(100) | 8      | \$ 5/8 | 5 5/8    | 8 3/8    | 8        | 8 3/8 8 3                        | <i>ij</i> a 8.3/4. |
| rs        | 5 1/8  | 5 5/8  | 5 5/8    | 5 3/4    | 5 13/16  | 5 15/16 6 1                      | /16 6 3/10         |
| L(1 900)  | 11 1/2 | 12 1/2 |          | 22 3/4 I | 12 1/4   | 12 3/4 (12 )                     | !/4 . 1Z >/0       |
| f. franc. |        | 12 1/4 | 12 13/16 | 13 1/16  | 12 35/16 | 13 1/16 13                       | 13 1/8             |
| r. mang   | 0 1/4  | D 1/1  | 9 1/16   | 3 3/10   | y 3/16   | 9 5/16 9 9                       | 110 211/m          |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises pous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

blissements Carré (100 %) et, par mise en équivalence, les sociétés AGS (40 %) et Origny Desvroise (24 % durant trois trimestres). Après prise en compte d'éléments exceptionnels non récurrents, le résultat net consolidé, part du groupe, devrait dépasser 550 millions de francs. Les comptes définitifs du groupe seront examinés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 27 avril 1989.

9 483

3 623

9712

3 761

130

# nanciers

eee Le Monde ● Mardi 7 mars 1989 31

# Marchés financiers

| BOU                                                                                       | RS                          | SE                                   | D                                    | U                                      | 6                                         | M                               | ARS                                                                     | 5                                              |                             | -                                                                           |                                        |                                 |                                                           |                                                    |                                         |                                                                           |                                      | <del>-</del>                                           |                                                       |                                   |                                  | s relevé:<br>14 h 56             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Compen VALEUR                                                                             | ۔ ا                         | (                                    | Dernier<br>cours                     | *-                                     |                                           | <del></del>                     |                                                                         |                                                | Rè                          | gleme                                                                       | nt m                                   | ens                             | uel                                                       |                                                    | <del></del>                             | <del></del>                                                               | G                                    | ompen-<br>VAL                                          | EURS Coun                                             | Pressier<br>L. cours              | Dernier<br>cours                 | %<br>+-                          |
| 750 C.H.E. 3% ± 070 B.N.P. T.P                                                            | 1050<br>1195                | 1062<br>1196                         | 1195                                 | - 013<br>+ 018                         | MPER-<br>VAL                              | EURS                            | Cours Premier                                                           | Decision 96                                    | Compan<br>sation            | VALEURS Con                                                                 | es Premier<br>éd, cours                | Demier<br>cours                 | % Comp<br>+ - setio                                       | en-<br>valeurs                                     |                                         | remier Demier                                                             | %<br>+- 1                            | 80 De Bas                                              | ny Mines 97 1<br>3 82 1<br>10 Bank . 1745             |                                   | 96 50<br>84 10<br>1753           | - 103<br>+ 145<br>+ 046          |
| 126   Créd. Lyon. T.<br>700   Respect T.P.<br>785   Fibone-Poul.  <br>301   St-Gobelo T.J | 1855<br>P. 1778             | 1122<br>1668<br>1800                 | 1122<br>1669<br>1800                 | + 085<br>+ 135                         | 170 Crouze                                | i <b>*</b> (                    | 597 609<br>436 443                                                      | 599 + 0<br>459 + 5                             | 28 3490                     | Lebon ★ 139<br>Legrand ★ 348                                                | 3480                                   | 1420<br>3480                    | + 2 16 700<br>- 0 26 776                                  | Sanofi ★                                           | . 790                                   | 791   787                                                                 | + 0.76<br>- 0.38                     | 050 Dresda<br>54 Dresda<br>615 Du Pon                  | er Bank . 1045<br>tein Ctd . 58<br>Hem 597            | 1055<br>59 70<br>608              | 1055<br>59 70<br>604             | + 0 96<br>+ 2 93<br>+ 1 17       |
| 20 Thomson T.P.<br>85 Accor                                                               | 1329                        | 1300<br>1330<br>592<br>575           | 1330<br>588                          | + 008 11 + 136 2                       | 150 Da Die:<br>15 Déz. P.                 | nich (r. 14<br>d.C. (Li)        | 100   3100<br>492,   1500<br>216   215<br>324 90   328                  | 3100<br>1500 + 0<br>215<br>322 - 0             | 54 1330<br>700              | Legrand (DP) # 246<br>Lemy-Somery . 126<br>Locabel In. # . 69               | 1265<br>5 696                          | 2490<br>1240<br>698             | + 122 720<br>- 190 285<br>+ 043 980                       | S.A.7. *<br>Soul-Chile (fil) *<br>Soupiquet (No.)  | 267<br>911                              | 273   274 70  <br>915   915                                               | + 288<br>+ 044                       |                                                        |                                                       |                                   |                                  | - 034<br>- 035<br>+ 195          |
| O Alcatel 🖈                                                                               | 2665<br>1960<br>330         | 2750<br>2000                         | 2770<br>2000                         | + 394 + 204                            | 180 D.M.C.<br>150 Drouot                  | Atterit .                       | 324 90  328<br>479   485<br>346   349 90<br>525   3500                  | 490 + 2                                        | 30 830<br>58 335            | Locatrance * 42<br>Locatrant                                                | 9   815<br>9   372                     | 429 50<br>812<br>370 80<br>4060 | + 1 13 685<br>+ 0 25 63<br>+ 0 49 670<br>+ 4 13 960       | Schneider * S.C.O.A. * S.C.R.E.G. * Seb *          | 67 30<br>700                            | 68 70 70 10<br>710 710                                                    | + 1 18<br>+ 4 16<br>+ 1 43<br>+ 0 42 | 280 Exem (<br>340 Ford M                               | tors 278<br>tors 324                                  |                                   | 278 50<br>330<br>48              | + 0 18<br>+ 1 85<br>+ 0 84       |
| 90 Alethom ±<br>70 Arjona, Prious<br>10 Austradat-Ray                                     | 497<br>★ . 2575<br>★ 612    | 489 90<br>2570                       | 503<br>2570                          | + 121 - 0 19 - 10                      | 130 Dumez<br>Dumén<br>150 Estat (C        | * (<br>i Lablé 1(<br>én.) * 1(  | 830 835<br>045 1040<br>870 1670                                         | 835 + 0<br>1045<br>1666 - 0                    | 80 1560<br>85<br>24 192     | Lyonn. Eaut 🛊 . 1566<br>Mais. Painiz 🖟 . 8<br>Majoratie (Lyhir . 201        | 0   1550<br>1-70   84-70<br>3-30   200 | 1600<br>87<br>202 90            | + 2 56   440<br>+ 2 72   1630<br>- 0 20   200             | Selimeg #<br>S.F.I.M.#<br>S.G.E.#                  | 436<br>1880 1                           | 437 430<br>680 1680                                                       | - 138                                | 112   Gencor<br>290   Gén. B<br>760   Gén. B           |                                                       | 50 122<br>281 10<br>769<br>541    | 122<br>281 10<br>789<br>541      | + 208<br>- 067<br>- 241<br>+ 093 |
| S6 Aux. Entrept.<br>10 Av. Dessault :<br>15 BAPP ±<br>16 Sell-Equipem.                    | 4 - 852<br>- 418            | 880<br>890<br>80 419<br>311          | 590<br>420                           | + 583<br>+ 074                         | 140 Electro<br>185 El.S.D                 | inenc. 🛨 1                      | 770   1780<br>890   878<br>475   475                                    | 1750 - 1<br>866 - 2<br>475                     | 70 260<br>3750              | Marza 🛨                                                                     |                                        | 408<br>284<br>3890              | + 5 82 710<br>+ 150 505<br>- 026 1010                     |                                                    | . 499<br>1021 1                         | 500 495 10<br>020 1044                                                    | - 078  <br>+ 225                     | 157 Goldfie<br>59 GdMet<br>34 Harmon                   | ds 155<br>opolitzia 57<br>ny 36                       | 155 50<br>70 58<br>20 37          | 155 50<br>58<br>37               | + 032<br>+ 052<br>+ 221          |
| 25 Bail Investiss:<br>25 B.H.P. C.I. +<br>56 Ce Bancaire                                  | t . 835<br>321              | 834                                  | 835<br>321                           | - 0 16                                 | 150   - jo                                | #16E.)★ 3                       | 427   429 90<br>346   354<br>197   1180<br>355   3355                   | 431 50 + 1<br>348 + 0<br>1188 - 0<br>3380 + 0  | 58 205<br>75 1630           | Michelia 163<br>Michelia 163<br>Mid (Ca) 163<br>Mid. Bt SA# 203             | 5   199 90<br>5   1645                 | 177<br>200<br>1652<br>203       | + 480   890<br>+ 204   486<br>+ 104   144                 | Stigos *<br>Société Génér.<br>Soderco (Na)         | 477<br>145                              | 476 475<br>145 90 145 90                                                  | + 062                                | 020 Hoechs                                             | 81 !<br>RAKL 1010<br>emical 127                       | 1018                              | 1018                             | - 184<br>+ 071<br>+ 03           |
| 20 Bazar HV.東<br>125 Béghin-Say 東<br>180 Berger (Ma)                                      | 520<br>680<br>856           | 610<br>682<br>850                    | 511<br>650<br>860                    | - 173 17<br>- 152 3                    | 90 Essal i                                | AF. ★                           | 500   1619<br>320   320<br>552   1670                                   | 1670 + 4<br>321 50 + 0<br>1680 + 1             | 38 410<br>47 129            | Min Saleig (Me) . 410<br>Moulinex k 12<br>Newlg. Meste x 1070               | 0   409<br>7   127<br>8   1070         | 409<br>130 40<br>1070           | - 0 24 3350<br>+ 2 58 118<br>- 0 56 340                   | Sodesho #<br>Sogenal (Ny)<br>Sogerap#              | 3300 3<br>117<br>318                    | 259 3280 c<br>118 118<br>325 330                                          | + 132<br>+ 085<br>+ 377              | 345 ITT<br>205 Ito-Yol<br>325 Mac Do                   |                                                       | 40 182 40<br>50 319               | 184 50<br>319                    | - 02<br>+ 06<br>+ 01             |
| 50 Bic \tau<br>95 BLS.\tau<br>70 Bongrain S.A.<br>50 Bourgues \tau.                       | ★ 3045                      | 726<br>395<br>3100<br>574            | 390<br>3096                          | - 199 27                               | 50 Europe                                 | nché≱…2<br>n°1 ★…               | 355   1345<br>371   2415<br>708   710<br>91 10   92 50                  | 1342 - 0<br>2395 + 1<br>710 + 0<br>92 10 + 1   | 18 425<br>57 595            | Nord-Est 🛨 15<br>Nordon (Ny) 43<br>Nouvešen Gal. 🛨 54<br>Occid. (Gás.) 🛧 86 | 8 415<br>5 553                         | 152 50<br>415<br>553<br>833     | + 1 67 2550<br>- 5 25 1650<br>+ 1 28 735<br>- 2 520       | Source Perriery Source &                           | 1613   1<br>730                         | 623 1634<br>730 730                                                       | + 130                                | 115 Matsus<br>405 Merck<br>425 Minnes<br>300 Mobil (   |                                                       | 117 50<br>50 406<br>415<br>306 50 | 405<br>415                       | - 04<br>+ 11<br>+ 04<br>+ 11     |
| O B.P. France &<br>B.S.M. &                                                               | 684                         |                                      | 89 25<br>666                         | + 154 12<br>+ 030 12                   | 170 Exert<br>100 Facons                   |                                 | 320 1300<br>224 1240<br>044 1029                                        | 1340 + 1<br>1210 - 1<br>1040 - 0               | 52 1400<br>14 470           | Omn F.Perist . 127                                                          | 1 1298<br>3 90 479 80                  | 1281                            | + 079<br>- 144 310<br>- 005 540                           | Strafor ★                                          | 932<br>310                              | 935 944<br>310 311                                                        | + 129                                | 230 Morgas<br>29160 Nestle<br>030 Nestle               | LP 217<br>288<br>1046                                 | 1058                              | 1058                             | - 15<br>+ 11                     |
| 80 Cap Gern. S. 1<br>80 Carmand W<br>40 Carmatour V.                                      | 2580<br>\$27<br>3065        | 2610<br>622<br>3145                  | 2610<br>622<br>3198                  | + 1 18 2                               | 210 Finance<br>255 Fives-L<br>290 Finance | 技・・・・・<br>Mo女・・・・<br>pr. Bal女 1 | 213   212 90<br>261   262 90<br>848   1665                              | 212 70 - 0<br>262 90 + 0<br>1640 - 0           | 14 470<br>73 410<br>49 1120 | Parites                                                                     | 7 50 448<br>3 422                      | 454<br>420<br>1102              | + 145 1150<br>+ 169 4550<br>- 072 230                     | Tales Lizzenac ≰<br>Tâl. Elect.★<br>Thomson-C.S.F. | 1130 1<br>4550 .<br>229                 | 147   1129<br>                                                            | - 008                                | 145 Norsk i<br>114 Okal .<br>170 Petrofi<br>680 Phác N |                                                       |                                   | 147 50<br>116 80<br>2140<br>689  | + 11 + 02 + 07                   |
| Casino A.D.P. Casino A.D.P. Casino A.D.P. Casino A.D.P. Casino A.D.P.                     | 980                         | 988                                  | 140<br>988                           | + 409 4<br>+ 082 17                    | 175 Gascog<br>700 Gáz es                  | net!<br>Easy 10                 | 169   1165<br>550   545<br>620   1600                                   | 1169 + 0<br>550<br>1839 + 1                    | 410<br>17 1280              | Penhoet # 39<br>Pennod-Ricard # 127                                         |                                        | 411<br>406 90<br>1295           | - 189   415<br>+ 198   91<br>+ 133   1220                 |                                                    | 88 90<br>1190 1                         | 89   88 40  <br>200   1217                                                | + 151<br>- 058<br>+ 227              | 109 Phúps<br>86 Placer<br>410 Oseiná                   | 110<br>Dome 85:<br>5 417                              | 110 90<br>90 85<br>420            | 109 50<br>86 80<br>423           | - 04<br>+ 10<br>+ 14             |
| Cerus +                                                                                   | 444                         | 1030<br>685<br>20 418<br>1836        | 892                                  | + 102 6<br>+ 238 3                     | 00 Gertani<br>00 Groups                   | ikt                             | 560   570<br>526   625<br>150   3150<br>200   1190                      | 541 - 3<br>825<br>3100 - 1<br>1210 + 0         | 820<br>59 1060              | Progect S.A 165 Poliet ± 63 Prétabal Sic. ± . 104 Printagaz ± 68            | 8 637<br>0 1040                        | 1685<br>637<br>1045<br>887      | + 161   440<br>+ 063   845<br>+ 048   530<br>+ 015   835  | U.F.BLocab. #<br>U.LC. #<br><br>U.LF. #            | 830<br>542                              | 830 825<br>542 542                                                        |                                      |                                                        |                                                       |                                   | 56 20                            | + 23<br>+ 05<br>+ 06             |
| 06 C.G.E<br>00 C.G.LP.★<br>20 Chargeurs S.J                                               | 382<br>1424<br>1344         | 383 50<br>1430<br>1350               | 387<br>1450<br>1350                  | + 131 8<br>+ 183 3                     | 105 Gayanı<br>120 Hachat                  | e-Gas.★                         | 815 815<br>319 90 320<br>740 743                                        | 794 - 2<br>321 90 + 0<br>751 + 1               | 58 630<br>63 2800           | Printemps# 61<br>Promodes# 284<br>Radiotechn. # . 67                        | 2 590<br>5 2839                        | .601<br>2835<br>890             | - 180   190<br>- 035   715<br>+ 222   665                 | U.C.B. *                                           | . 193 40<br>. 726<br>. 662              | 193 195<br>728 723<br>664 676                                             | + 083<br>- 041<br>+ 211              | 46 St Hale<br>225 Schluss<br>42 Shell to               | na Co 47<br>berger 223<br>ensp 40                     | 90 48 60<br>40 229<br>20 41 20    | 48 80<br>229<br>41 20            | + 20<br>+ 25<br>+ 24             |
| 30   Ciments franç<br>40   Club Méditerr<br>37   Codetal k                                | ★ 520<br>188                | 1330<br>524<br>188 50                | 520<br>186 50                        | - 090 3                                | 60 Imétal                                 | son + 1.                        | 565 535<br>300 1320<br>355 30 364 10                                    |                                                | 38 3290<br>01 570           | Redoute (La) ★ . 325<br>RPoulenc CIP★ 55                                    | 585                                    | 3216<br>568                     | + 1 20 315<br>- 1 05 355<br>+ 1 79 770                    | Via Banque★ .<br>Elf-Gabon ★                       | . 350<br>798                            | 320 323<br>353 70 350<br>797 800                                          | + 2 18 1                             | 770 Siemer<br>345 Sony .<br>61 Telefor<br>199 T.D.K.   | 348<br>ica 49                                         |                                   |                                  | + 10<br>- 14<br>+ 04             |
| S   Colimeg +<br>Coles +<br>Compt. Mod.                                                   | 229                         |                                      |                                      | + 276 2<br>- 961 6                     | 190 lingénic<br>100 linst. M              | rieux★ . 6                      | 432 439<br>281 90 283<br>330 6380<br>527 528                            | 436 + 0<br>283 30 + 0<br>6250 - 1<br>1 525 - 0 | 50 1600<br>25 986           | Roussel-Uclafit 152<br>RUclaf-CAL + 90<br>R. Impér (Ly) . 335               | 5 1535<br>1 920                        | 303<br>1526<br>920<br>3405      | + 007 194<br>+ 211 196<br>+ 164 111                       | Amer. Teleph                                       | 187 50<br>188 10                        | 188 50 188 50 1<br>190 20 190 20                                          | + 112                                | 57 Toehib<br>396 Unitere<br>280 Unit. T                | Corp                                                  | 15 58 50<br>80 389 90<br>277 50   | 59<br>391<br>277 50              | - 02<br>+ 08<br>+ 01             |
| 5 Créd Foncier<br>6 C. F. Isternet                                                        | ★ 897<br>★ 494              | 881<br>478<br>203                    | 890<br>485                           | - 078 14<br>- 182 11                   |                                           | inique ★ 14                     | 433 1450                                                                | 1485 + 3<br>1141 + 1<br>1070 + 0               | 63 173<br>88 1560           | Sade                                                                        | 2 173<br>0 1520                        | 173<br>1504<br>588              | + 0 58 410<br>- 1 05 990<br>+ 0 51 1020                   | Amgold<br>BASF (Akt)                               | 436<br>980                              | 435 50 435 50<br>990 989                                                  | - 011<br>+ 092                       | 445 Valva                                              | eep 193                                               | 492<br>460<br>197<br>396 50       | 491 50<br>460<br>197<br>386 50   | + 19<br>+ 2<br>+ 20<br>+ 0       |
| Cr. Lycer. (CI)<br>Crédic Mar. st                                                         | # 499<br>1019               | 485 10<br>1020                       | 504                                  | + 1 17                                 | 100 kab⊾Be                                | Mon★ 16                         | 595   1570<br>476   1488                                                | 1672 - 1<br>1487 + 0                           |                             | St-Louis tr 121<br>Selemon 216                                              | 1220                                   | 1207<br>2155                    | - 0 98   80<br>- 0 23   205                               | Chase Marth                                        | 199 50                                  |                                                                           | + 197<br>- 1                         | 181 Yamar<br>2.49 Zambi                                | oudei 185                                             |                                   | 183 50<br>2 67                   | - 1:                             |
| /ALEURS                                                                                   | %                           | % da                                 | l vai                                | LEURS                                  | Cours                                     | Dernier                         | nt (se                                                                  | Cours                                          | Dernier                     | VALEURS                                                                     | Cours                                  | Demier                          | SIC                                                       | AV (séle                                           | Rachet                                  | VALEURS                                                                   | Emiss                                |                                                        | VALE                                                  | URS                               | Emission                         | /3                               |
| Oblig                                                                                     | ation                       | 1                                    | C.I.C. (Fe                           | enc.de)                                | préc.                                     | 190 20                          | Machines Bell .                                                         | prec.                                          | 108 10                      | Viniprix                                                                    | préc.                                  | 1240                            | AAA                                                       | 967 77                                             | 944 17                                  | Francic Régions                                                           | 1139                                 | 99 1105 83                                             | Pervalor                                              |                                   | Frais incl.<br>621 20            | 603                              |
| 8.80 % 77                                                                                 | 123 30                      | 6 919                                | Clause                               | ine<br>1 ,<br>Lyl                      | · 2200                                    | 631<br>2200<br>847 d            | Magasks Unipri<br>Magnent S.A.<br>Madaines Pert.<br>Métal Déployé       |                                                | 140<br>372<br>501           | Virgo:                                                                      | 1470                                   | 141 30<br>830<br>1472<br>168    | Actions France Actions Relaction                          | 615 42<br>nées 616 50                              | 223 32<br>496 79<br>594 22              | Fructi-Associations .<br>Fructi-Epergne<br>Fructicapi                     | 25                                   | 8 82   28 5<br>8 70   28<br>3 10   32 6                | Piese Investi<br>Placement A                          | <b>a</b> .,                       | 262 63<br>712 25<br>1061 25      | 261<br>679<br>1061               |
| % 78/93<br>0 % 79/94<br>5 % 80/90                                                         | 100 75,<br>103<br>104 50    | 5415<br>10 019                       | Cogili<br>Cogniphos                  | rielio                                 |                                           | 360<br>353<br>3635              | Moss<br>Havig, (Nat. de)<br>Nozal                                       |                                                | 138 d<br>134<br>360         |                                                                             | ngères                                 | :                               | Actificanti<br>A.G.F. Actions (a<br>A.G.F. 5000           | »-CIP) . 1105 02<br>801 47                         | 586.80                                  | Fracticount                                                               | 858                                  | 971 236 13<br>5 52 834 6                               |                                                       |                                   | 73939 57<br>57470 02<br>55378 74 | 73839<br>57470<br>55378          |
| 9% 82/90<br>juan 82<br>9% Hév. 83                                                         | 105 52<br>107 62<br>108 57  | 11 836<br>0 520                      | Comp. Ly<br>Concords                 | ce-Aleca                               |                                           | 470<br>790<br>16                | Optory<br>Ordel (L.1) C.L<br>Grigory-Deswrois                           | 2110                                           | 460<br>2091<br>1145         | A.E.G.                                                                      | . 700<br>. 425                         | 690                             | AGF. ECU<br>AGF. Foncier .<br>AGF. leterfonds             | 110 06                                             | 1079 89<br>107 38<br>432 38             | Fructionar                                                                | 4409                                 | 7 4B   26 8<br>9 27   4396 23<br>9 67   571 10         | Premiere Obl                                          | gations                           | 116 49<br>11059 93<br>113 63     | 113<br>11048<br>110              |
| % déc. 83<br>% det. 84<br>féx. 85                                                         | 115 90<br>108 90<br>111 15  | 4 990<br>0 392                       | Cr. Unive<br>Créditel .              | r. led                                 | 561                                       | 565<br>610<br>158               | Palais Nouveau<br>Paluel Marmont<br>Partinence                          | 217 50                                         | 864<br>219 10               | Alcan Alutn                                                                 | . 123<br>. 385                         | 204<br><br>386<br>405           | A.G.F. Invest<br>A.G.F. OBLIG<br>A.G.F. Sécurité          |                                                    | 118 33<br>1099 82<br>10941 01           | Futurablig                                                                | 1144                                 | 4 15   1108 53                                         |                                                       |                                   | 22082 71<br>121 36<br>1 08       | 22082<br>118<br>1                |
| 5 % mass 86<br>12,75 % 83<br>10 % 2000                                                    | 105 30<br>2001 60<br>105 15 | 7763                                 | Degramo:<br>Delatando                | SA                                     |                                           | 276<br>1485                     | Paris France<br>Paris France<br>Paris-Oriéans .                         |                                                | 275<br>217<br>317           | Arberi                                                                      | . 800                                  | 830<br>175<br>336 60            | Aglimo<br>Abeli<br>ALT.O                                  | 218 93                                             | 627 42<br>211 02<br>183 01              | Gestion Associations H.L.M. Monitaire Horizon                             | 10333                                |                                                        | Rentacic<br>Reseaus Trim<br>Reseau Vent               | ustiuk                            | 163 89<br>5415 67<br>1169 50     | 161<br>5362<br>1152              |
| 9,90 % 1997<br>9,80 % 1996<br>kence 3 %                                                   | 106 55<br>103 55            | 0940                                 | Oxiot-Box<br>Eaux Bass               | fielj. (Fie.)<br>cin<br>s. Vichy<br>si | 2470                                      | 2700 d<br>1222<br>1000<br>2500  | Partecha<br>Patero, Risso, Di<br>Piper-Heidslack<br>P.L.M               | 1790                                           | 1300<br>1781<br>184         | Beo Pop Esparol<br>Banque Ottomana<br>B. Régl. Internat                     | . 2050<br>. 39900                      | 427 10<br>2060<br>40500         | America-Valor<br>America-Valor                            | 693 57                                             | 5648 25<br>676 85<br>575 96             | Interoblig                                                                | 12408                                | B 78   11931 52                                        | St-Hoooré Bir                                         | o-eliment  <br>obel               | 258 73<br>268 57<br>204 15       | 819<br>256<br>194                |
| Boues jann. 82<br>Paribes<br>Suez                                                         | 101 90<br>102 90<br>102 76  | 1 572<br>1 572                       | E.C.I.A.                             | anque                                  | 1870                                      | 1705<br>330<br>748              | Promodis<br>Providence S.A.                                             |                                                | 560                         | Br. Lambert                                                                 | . 640<br>. 111 20<br>. 165<br>. 25 50  | 621<br>111<br>166 60            | Arbitrages court :<br>Associc<br>Atout Futer              | 5325 88<br>1108 07                                 | 5321 55<br>1108 07<br>317 63            | Jeure épargne<br>Luffice Amérique                                         | 198                                  | 9 47 193 56<br>5 33 241 70<br>3 48 222 90              | St-Honoré Pa<br>St-Honoré PJ                          | <b>LE</b>                         | 593 36<br>479 48<br>12080 59     | 586<br>457<br>12032              |
| ev. 82<br> 1,20% 85<br> 0,30% 86                                                          | 101 75<br>107 45<br>103 12  | · 2789 -<br>1 143                    | ELM. Lo<br>Exati-Bro                 | stages<br>Paris                        |                                           | 615<br>278 90                   | Publicis<br>Rochefortaise S<br>Rochette                                 | A                                              | 4006<br>726<br>125 60       | Carl                                                                        | . 786                                  |                                 | Auracic<br>Assenir Alicis<br>Assenir C.L.C                | 1439 91<br>1421 95                                 | 1397 97<br>1394 07<br>103 05            | Laffine Europe<br>Laffine-Expension .<br>Laffine-France                   | 280                                  | 063 248 65<br>577 272 8<br>747 322 17                  | Se-Honoré Te                                          | nites                             | 495 64<br>798 23                 | 476<br>762                       |
| 11,50% 85<br>9% 86<br>10,90% déc. 85 .                                                    | 106 20<br>99 55<br>107 50   | 7 390                                | Europe S<br>Elecnit                  | ocernul<br>ocerne indust               |                                           | 75 80<br>102<br>2500            | Rosario (Fis.) .<br>Rossière<br>Rosgier et Fils                         |                                                | 815<br>215<br>257           | Dow Chemical                                                                | . 599<br>. 788<br>. 1335               | 597<br>768                      | Ava Europe<br>Ava kwesteserae<br>Ava Valeurs              | 121 97<br>gats 122 46                              | 136 44<br>116 91<br>110 70              | Laffeto-Immobilitro<br>Laffeto-Japon<br>Laffeto-Obig.                     | 247                                  | 7 57 236 34<br>0 05 391 46<br>2 78 136 25              | Sécuricie<br>Sécuri Taux .                            |                                   | 12627 50<br>5874 15<br>10552 82  | 12527<br>5869 4<br>10552 1       |
| C.A. T.P                                                                                  | ••••                        | 107<br><br>8 150                     | Franc                                |                                        | 1255                                      | 230 10<br><br>1255 c            | Secer<br>Sefe-Alcan<br>SAFT                                             |                                                | 728<br>360<br>918<br>2221   | Goodyeer                                                                    | . 296<br>. 163                         | 133<br>301<br>183               | Bred Association<br>Capital Plus<br>Casden-Pison          | 2473 17<br>1747 30                                 | 2465 77<br>1747 30<br>28 62             | Leffete-Tokyo<br>Leffete-Tokyo                                            | 209                                  | 9 33 199 84<br>1 82 354 90                             | Signation (Car<br>Signation (Car<br>Signation Associa | iden BP)<br>Inions                | 580 01<br>712 92<br>1471 48      | 543<br>702<br>1469               |
| /ALEURS                                                                                   | Cours<br>préc.              | Derries                              | Fonc. Lyc                            | (Cie)                                  | 506<br>                                   | 486<br>490<br>444<br>1100       | SAFT<br>Saga<br>Salina du Midi<br>Satara                                |                                                | 202<br>450<br>92 40         | GTE corporation                                                             | . 380<br>. 950                         | 390<br>955<br>48 50             | CIP troir AGF Act<br>Comptanelor<br>Comptanelor           | ions)                                              | 5229 36<br>110 82                       | Lign-Associations<br>Lign-Institutionnels .<br>Lignglus                   | 11093                                | 3 11   11093 11<br>4 59   22408 57                     | SEL A. et ét<br>Seav 5000 .<br>SLG                    |                                   | 579 08<br>390 53<br>813 60       | 559 :<br>390 :<br>776 :          |
|                                                                                           | ions                        | cours                                | France U                             |                                        |                                           | 514<br>300<br>6690              | Savoisienne (M<br>SCAC<br>Semelle Mauber                                | 208 10<br>587<br>ga                            | 209<br>610<br>421           | Latosia                                                                     | . 50<br>. 83 60                        | 50                              | Convertence                                               | 370 26<br>522 49                                   | 356 02<br>607 27<br>738 27              | Lion Trésor                                                               | 2125                                 | 550 2104.45<br>545 481.95                              | Shekance .<br>Shem<br>Sherene                         |                                   | 609 58<br>439 09<br>216 68       | 533 :<br>427 :<br>214 !          |
| the (Seé. Fig.)<br>F. (St Cost.)                                                          |                             | 1410<br>650                          | GAN                                  | ed Record                              |                                           | 905<br>310                      |                                                                         |                                                | 170<br>429<br>315           | Noranda                                                                     | .) 23<br>. 365                         | 125<br>23 50<br>375<br>345      | Drougt-Investiga. Drougt-Sécurité Drougt-Sécurité         | 1064 40<br>260 89                                  | 1016 13<br>249 06<br>138 53             | Méderranée                                                                | 178                                  | 173 17063<br>148 42051                                 | Shinter<br>S.N.L<br>Soggeogrape                       |                                   | 429 76<br>1222 19<br>351 96      | 418<br>1186<br>339               |
| ic Hydraul<br>i                                                                           |                             | 767<br>760<br>202                    | d Genetot .<br>Gr. Fin. C            |                                        |                                           | 590<br>990<br>380<br>699        | Siemer (Li)<br>Sinxim<br>Sipla (Plent. Hifa<br>Sotal financièm          | des)                                           | 365<br>390<br>2100          | Pfizer Inc. Procter Gamble Ricoli Cy Ltd Rolinco                            | . 569<br>. 62 10                       | 540<br>293 70                   | Ecucio Monómio<br>Ecucad Monómio<br>Ecucad Privatism      | 1097 10<br>e 31684 79                              | 1080 89                                 | Moneden                                                                   | 53920                                | 94   5392094<br>39   5441439                           | Sogener<br>Soginter<br>Sotell Investig                |                                   | 1080 55<br>1405 90<br>519 95     | 1031 5<br>1342 1<br>496 3        |
| er Publicité<br>C. Monaco<br>pe Hypoth. Esr                                               | 315                         | 1162<br>315                          | Groupe V<br>G. Transp                | L Paris<br>Actoire<br>p. Incl<br>st    | 520                                       | 840<br>517                      | Softo<br>Softo                                                          |                                                | 833<br>600<br>703           | Robeco                                                                      | . 304 70<br>. 493 80<br>. 14 50        | 306<br>483 90<br>13 10          | Exweul Tripestri<br>Sicesh                                | 2010 98<br>2061583                                 | 1991 07 4<br>2061583<br>238 82          | Munualirá Dépôts<br>Munualirá Unio Sél<br>Natio-Enargos                   | 10220                                | 086 10200 46<br>3 58 141 84                            | Stranigie Acti<br>Stranigie Rec<br>Technocic          | demost                            | 1131 63<br>1121 13<br>1156 50    | 1088<br>1085<br>1122             |
| n-Say (C.L.)<br>n-Coest<br>Latascomin<br>sictine                                          | 5820                        | 7720<br>262<br>5850                  | lemectal<br>(emectar                 | i<br>Ngja<br>Marpillo                  |                                           | 418<br>719<br>6400              | S.O.F.I.P. (M) .<br>Sefragi<br>Sopegi                                   | 214                                            | 196<br>1100<br>160          | Sense Group                                                                 | . 445                                  | 31 60<br>                       | Epercia Epercia Epercia Eperciant Sicer Epergre Associat  | 2874 54<br>4335 11                                 | 2874 54<br>4324 30<br>25741 45          | Natio-Epargna Tréso<br>Natio-Court terma                                  | r 6471<br>210196                     | 1 95 6459 03<br>210196                                 | Techno-Gun<br>Transcontines<br>Trésor Rést .          | <b>t</b> s                        | 5250 01<br>83 06<br>10746 30     | 6986<br>81<br>10746 :            |
| Marché                                                                                    | 710                         | 575<br>110 10<br>705                 | invest. (5                           | Stai Count.)                           | 450                                       | 449<br>901<br>241 d             | Soudare Autog<br>Sovaber<br>Suez (Fin. de)-C                            | 7P 238 10                                      | 621<br>639<br>233           | Tenseco                                                                     | . 282<br>. 77                          | 300<br>76<br>45 80              | Epargre-Capital<br>Epargre Court-Te                       | 8205 24<br>mme 515 12                              | 8124<br>515 12                          | Nerio-Obligations . Nerio-Parimoine . Nerio-Placements .                  | 535<br>1406                          | 5 30 520 57<br>5 45 1368 81                            | Triion<br>U.A.P. Imenti<br>U.A.P. moyer               | <b></b>                           | 6288 63<br>438 69<br>108 86      | 6236 4<br>422 1<br>104 1         |
| nbodge<br>JALE<br>bone-Lorgina                                                            | 766                         | 508<br>155 50<br>774                 | Lambert<br>Lille Box                 | iii                                    |                                           | 435<br>400 10<br>81 1<br>264 80 | Starri Textinger Testur-Aequita Tour Effel                              | 245                                            | 3390                        | Vielle Montagne<br>Wegons-Lits<br>West Rand                                 | . 1150<br>. 940                        | 1690<br>1140                    | Episgie Crossic<br>Episgie Industr.<br>Episgie Inter      | 81 43<br>829 01                                    | 1516<br>77 74<br>611 20<br>52277 74     | Natio - Valenta<br>Natio - Sécurité<br>Natio - Valenta                    |                                      | 370 1026 44<br>347 11369 47                            | Uni-Associati<br>Unifranço<br>Unifranço               |                                   | 111 21<br>536 86<br>1276 52      | 111 :<br>517 4<br>1230 :         |
| n-Pachin<br>G.Frig<br>typ. Blarry                                                         | 219                         | 38 50<br>440<br>1674<br>219          | Located                              | nciive                                 | 780                                       | 350                             | Uliner S.M.O<br>Ligipe A. Chat.<br>LI.A.P                               | Gueug.                                         | 319<br>360 10               | Whitenes Corporation HOT                                                    | .  204<br>'S-cote                      | į                               | Epagne Long-Te<br>Epargne Monde                           | me . 183 99<br>1254 09                             | 179 07<br>1220 53                       | Nippon-Gen                                                                | 6387                                 | 7 29   6097 65<br>7 30   1224 85                       | Uni-Germale<br>Uni-Régions                            |                                   | 1298 23<br>2914 29<br>2380 03    | 1272 7<br>2808 9<br>2301 7       |
| mest (Hy)                                                                                 |                             | 171<br>155                           | d Lours &                            | Sel                                    |                                           | 2140<br>1560                    | U.T.A<br>Vicat                                                          |                                                | 2216<br>1924                | Banque Hydro-Energie<br>Buttori<br>Celophes                                 | . 1050                                 | 1050<br>176                     | Epargue Premitre<br>Epargue Oblig.<br>Epargue Osatre      | 202 15                                             | 11997 31<br>196 74<br>1071 31           | Normeti                                                                   | 127                                  | 7 125.74<br>2.10 <b>8888</b> 77                        | Univer<br>Univers-Actio                               | ms                                | 183 32<br>1211 66<br>1864 52     | 183 3<br>1171 8<br>1800          |
| С                                                                                         | ote                         | des                                  | chan                                 | iges                                   |                                           | Ma                              | rché                                                                    | libre d                                        | e l'or                      | Cheminus (M.)<br>Cochery<br>Cogenhor<br>C. Özzid. Forestière                | . 978<br>. 235<br>. 89 60              | 235<br>84 60                    | Epergne-Unie . Epergne-Veleur Eperlon                     | 446 78<br>1151 84                                  | 1235 70<br>434 82<br>1140 44<br>1000 14 | Obligations Convert. Obligations Convert. Obligations catelig. Obligation | 415                                  | 5 79 405 60<br>0 34 165 25                             | Valorem                                               |                                   | 563 82<br>1594 84<br>42375 85    | 540 3<br>1593 2<br>42354 6       |
| ARCHÉ OFFIC                                                                               | ŒL                          | COURS<br>préc.                       | COURS<br>6/3                         | Achat                                  | Venta                                     | 1                               | MONNAIES<br>ET DEVISES                                                  | COURS<br>préc.                                 | COURS<br>6/3<br>78800       | 1                                                                           | . 342<br>. 6050                        | 341 50<br>62                    | Eurodyn<br>Euro-Gan                                       | 1147 19<br>5798 87                                 | 1109 47<br>5535 91<br>28 21             | Oblinécurité                                                              | 10276                                | 5 94   10276 94<br>7 78   222 22                       | Vachen                                                |                                   |                                  | 22034 9                          |
| 3-Unix (\$ 1)<br>magno (100 DM) .                                                         | ::::                        | 6 266<br>7 065<br>340 250<br>16 228  | 6-268<br>7-063<br>339-640<br>16-212  | 8 040<br>329 500<br>15 650             | 1                                         | Orfin Princes                   | (alo en barre)<br>(en lingot)<br>rençaise (20 fr) .<br>rençaise (10 fr) | 78300<br>481                                   | 78850<br>78850<br>461       | Hoogovers Merin Immobilier Metroservice (bors)                              | . 170<br>240<br>. 24 50                |                                 | Front Placement<br>Front Valoration                       | 61487 60<br>in 14018 19                            | 61487 60<br>13743 32                    | Oracina                                                                   | 5934                                 | 181 572630<br>631 8007                                 | DI                                                    | jBi                               | ICI7                             | ΓÉ                               |
| gque (100 F)<br>ys Bas (100 fL)<br>nemark (100 km)<br>nemark (100 kl)                     |                             | 301 470<br>87 310<br>93 080          | 301 100<br>87 230<br>93 160          | 291 500<br>84 250<br>89 500            | 311 500<br>91 250<br>96 500               | Pièce i<br>Pièce i              | raisse (20 fr)                                                          | 479<br>453<br>572 -                            | 478<br>454<br>579           | Nicolas<br>Particip, Percias<br>Pathé-Cinésaa<br>Roranto N.V.               | . 950<br>. 379<br>. 452                | 350<br>416<br>182               | Fonsicar (div. per<br>Fonsical<br>France-Gan              | 247 39<br>7879 03                                  | 11393 18<br>239 60<br>7521 75           | Parites Epargne<br>Parites Oblimonde                                      | 100                                  | 0 22 97 30<br>3 15 939 00                              | FIN                                                   |                                   | CIÈ                              |                                  |
| ande-Bratagne (£ 1)<br>èce (100 drachmes)<br>és (1 000 bres)                              |                             | 10 804<br>4 047<br>4 614             | 10 836<br>4 036<br>4 616             | 10 500<br>3 600<br>4 450               | 11 200<br>4 600<br>4 950<br>407           | Pièce d<br>Pièce d<br>Pièce d   | ie 20 cipilars<br>ie 10 ciolars<br>ie 5 dollars                         | 2710<br>1420<br>870                            | 2730<br>1430                | Serve Metra<br>Serv. Equip. Veh<br>S.P.R.                                   | . 361<br>. 55 30<br>. 505              | 361<br>430 50                   | France-Garantie<br>France-Investics.<br>France-Obligation | 426 23                                             | 281 53<br>406 90<br>455 31              | Parities Opportenités<br>Parities Patrimoine .<br>Parities Révenu         | 550                                  | 044   11693<br>079   52834<br>257   9163               |                                                       |                                   | ements                           |                                  |
| rasa (100 fr.)<br>nde (100 fr.)<br>eneha (100 ezh)                                        |                             | 387 630<br>99 030<br>48 370<br>5 450 | 397 250<br>99 090<br>48 295<br>5 483 | 385<br>95 250<br>46 900<br>5 150       | 102.250<br>50<br>5700                     | Pilice of Or Lon                | ie 50 pesos<br>ie 10 florins<br>idres                                   | 2915<br>467                                    | 2930<br>469                 | Staf Lactures de Mond<br>Liferato<br>Union Brassacios                       | . 380                                  | 441                             | France Pierra .                                           | 433 86                                             | 421 22                                  | Pampsee-Valor                                                             |                                      | 757 1740                                               | 45 55                                                 | -91-82                            | , poste                          | 4330                             |
| pagne (100 pes.)<br>ringal (100 esc.)<br>mada (5 can 1)                                   |                             | 4 116<br>5 245                       | 4 116<br>5 269                       | 3 850<br>6 070                         | 4 550                                     | ) Or Zuri                       | ich<br>Igkong                                                           |                                                |                             | a : combon                                                                  | détaché                                | - a : of                        | iort – • · dr                                             | nit détaché                                        | d · der                                 | nandé – ♦:                                                                | oriv orác                            | édent _                                                |                                                       | econtinu.                         |                                  |                                  |

# Le Monde

#### ÉTRANGER

- 2 URSS : l'anniversaire de la mort de Staline.
- 3 Les suites de l'affaire des Versets sataniques. 4 Algéria : l'armée se retire
- du comité central du FLN. 6 Venezuela : les pillages ont répondu à une intense speculation.

#### POLITIQUE

Avignon et Lyon.

- 7-8 La préparation des élections municipales : - Mi. Rocard face au - Reportages à Pau

#### SOCIÉTÉ

10 Trois réunions internationales sur la protection de la couche d'ozone. 11 Devant les assises de

Corse-du-Sud : l'obscur

procès d'un hôtelier de Porto-Vecchio. 12 Sports : Rugby : le Tournoi des Cinq Nations.

#### **CULTURE**

- 14 ∢Ars
- Teddy Edwards Magnetic Terrace. La vente de la biblio thèque de Tristan Tzara. 15 La quatorzième Nuit des
- 18 Communication mariage Time-Warner.

#### **ÉCONOMIE**

- 27 L'UAP augmente sa partici pation dans la CGE. Un entretien avec M™ Scri-28 vener, nouveau commis-
- fiecalité. 29 Premières inculpations dans le scandale Recruit, qui secoue les milieux politique

et financiers à Tokyo.

saire européen chargé de la

#### **SERVICES**

#### Annonces classées . 23 à 26 Loto, Loto sportif . . . . . . 17 Météorologie . . . . . . . . 17

Radio-télévision . . . . . . 17

Spectacles ......... 16

#### TÉLÉMATIQUE

- tagne ..... SEJOUR
- Consultez les hauteurs de neige dans les stations ..... CORLIS Chaque matin le mini-journal de ta rédection ......JOUR ● L'actualité 24 houres sur 24
- 3615 tapez LM

#### Les conflits sociaux dans les hôpitaux publics

### Grève des infirmières anesthésistes

Le climat social s'alourdit dans les hôpitaux publics. Après avoir dans un premier temps réglé le conflit qui couvait avec les prati-ciens hospitaliers, le ministre de la santé, M. Claude Evin, se trouve aujourd'hui confronté à une multitude de revendications catégorielles. Lundi 6 mars, les trois mille cinq cents infirmières anesthésistes étaient en grève : afin que soit reconnue leur spécificité par rapport aux autres catégories d'infirmières, elles réclament une augmentation de salaire de 600 F par mois. M. Evin a qualifié, dimanche 5 mars, ces evendications de - complètement démesurées par rapport à l'ensem-ble des revendications dans l'hôpi-

Concernant les internes, qui ont déposé un préavis de grève pour les 8 et 9 mars, les négociations étaient, elles aussi, au point mort dimanche soir. Toutefois, de nouvelles propositions pourraient être faites lundi 6 mars, tant par le gouvernement que par l'Intersyndicale nationale des internes.

D'autres catégories de personnels hospitaliers menacent à leur tour de faire grève : les chefs de clinique, les maîtres de conférence, les assistants et les professeurs de CHU (les 15 et 16 mars), les kinésithérapeutes, les surveillantes et les sages-femmes monitrices. D'autre part, comme on pouvait s'y attendre, les infirmières, qui ont mis quatre mois à toucher les augmentations promises à l'issue de

moins autant d'argent que nous et on nous considère toujours aussi mal à l'hôpital ».

Pour le moment donc chaque catégorie de personnel joue la politique du chacun pour soi. En sachant parfaitement que le malaise, pour ne pas dire plus, que connaît actuelle-ment l'hôpital public est plus global et qu'il sera impossible de faire l'économie d'une réflexion de fond sur son avenir.

#### Mort du professeur Maurice Carraz

Le professeur Maurice Carraz. directeur général de l'Institut Pasteur de Lvon et du Sud-Est, est mort le samedì 4 mars à l'hôpital cardiologique de Lyon, où il était soigné lepuis une quinzaine de jours. Il était agé de soixante-huit ans.

[Né le 23 février 1921 à Ciberns (Ain), Maurice Carraz était docteur en pharmacie, spécialiste d'immunologie, et professeur à la faculté de pharmacie kefeller de Lyon. Il avait participé à la mise au point du sérum e antilymphocytaire », substance utilisée pour améliorer l'efficacité des greffes d'organes. Le professeur Carraz était aussi spécialiste d'hygiène hospitalière. Il avait été nommé directeur général de l'Institut Pasteur de Lyon en 1974. Il était membre de plusieurs sociétés scientifiques internationales et avait leur grève du mois d'octobre, tentent de se remobiliser sur le thème effectué de nombreuses missions pour le compte de l'OMS.]

#### La grève des nettoyeurs du métro parisien

#### Les graffitis créent de l'emploi temporaire

M. Gilles Belier a commencé « son tour de table - des parties concernées par le conflit qui oppose, depuis trois semaines, la société COMA-TEC aux nettoyeurs du métro, en grève. Sa désignation a entraîné une

L'entreprise de nettoyage a renoncé aux - commandos anti-crasse mais réclame toujours - la mise en place de forces de protection » pour que les non-grévistes puissent travailler sans que se produisent des affrontements analogues à ceux de vendredi dernier, à la gare de Lyon (le Monde daté 5-6 mars). Dans la nuit de dimanche à lundi, selon la COMATEC, le nettoyage approfondi » de l'ensemble des stations a été effectué avec trois cent cinquante nettoyeurs protégés par cent vingt vigiles et des forces de l'ordre.

Administrateur de la RATP. élu sur une liste CFDT, M. Michel Bluese a condamné, dans un communiqué. « les actes de violence perpetrés par des grévistes de l'entre-prise COMATEC contre des salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée considérés, abusivement, comme briseurs de grêve, alors qu'ils ne font que subir la précarisation de leur

De leur côté, le comité de grève, très largement CFDT dans sa majorité, et le syndicat CFDT de la RATP appellent à une manifestation le 7 mars à partir de 16 heures, à Paris, de la place de la République au siège de la COMATEC, boule-

### Le Président de Radin pose la question : MODE: **QUELS ACHATS** DE 500 F?

C'est un défi : "au prix d'un simple accessoire, une nouvelle garde-robe de printemps" Mais c'est possible, avec les tissus Rodin. En choisissant dons les promotions et les bonnes affaires, vous repartirez avec des métroges et des métroges de beaux tissus. Imprimés pimpants, toiles d'été, lainages, polyesters, soie, etc. A mains que vous ne préfériez pour cette somme, inalement tres raisonpable, un seul et très beau tissu. Car vous avez tout le choix des prix, depuis 30 F le mêtre.

Nommé médiateur le 3 mars, vard de Charonne (20° arrondisse-

A espaces réguliers, le service de nettoyage du métro et du RER est affecté par de longs mouvements de grève, toujours très tendus. Il en avait été ainsi en 1982, puis en 1985, fixer l'organisation du travail et les effectifs correspondants.

Dans le conflit actuel, les grévistes reprochent à la direction de la COMATEC d'être progressivement revenue sur ses engagements d'alors. Le recours au travail temporaire, devenu systématique, est au cœur du différend, l'entreprise le justifiant par l'importance de l'absentéisme chez les travailleurs immigrés, les salariés y voyant la menace d'une précarité volontairement

en toile de fond un phénomène de société. Depuis l'automne, le réseau RATP est envahi par une épidémie de «TAG», ces graffitis personna-lisés à la façon d'une signature qui maculent les rames, les panneaux de faïence et les couloirs. A la demande de la Régie, une équipe de cinquante-sept intérimaires a été recrutée en janvier pour répandre le «TAGVRAG» sur les armoires et les murs, un diluant antigraffiti. En février, une deuxième équipe de soixante intérimaires a été chargée de nettover les trains.

L'activité débordante des « tageurs » a créé de l'emploi, sans doute aussi durable que la mode, mais les mêmes effectifs sont peutêtre utilisés aujourd'hui pour net-toyer les stations de métro, au mépris de la loi, s'inquièrent les gré-vistes. Dans une note à ses « agents », une société d'intérim en vue rappelle que cela ne fait pas partie des missions du travail tempo-raire. Quant à M. Soisson, ministre du travail, il a souhaité que soit menée une mission d'enquête, après le conflit....

### 

#### FRENCH IN PROVENCE

Cours résidentiels de français. 38 leçons + repas et soirées en compagnie des professeurs = 66 heures de français pratique oar semaine. À partir de 5.000 FFht

(cours et pension \*\*\*).
A l'étranger, cours résidentie d'anglais et d'espagnol.

Tél.: 66.39.38.38. Télécopie : 66.39.37.20 CERAN B.P. 27/305

#### Cinq morts et quatre-vingt-quatorze blessés

#### La collision de deux trains britanniques est due au non-respect de la signalisation

**LONDRES** 

de notre correspondant

Une erreur humaine semble être à l'origine de la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie, samedi 4 mars, à cinq personnes et en a blessé quatre-vingt-quatorze autres près de Purley, dans la banlieue sud de la capitale britannique. M. David Morgan, conducteur du rapide reliant la station balnéaire de Littlehampton, sur la Manche, à la gare londonienne de Victoria, a admis, dimanche, de son lit d'hôpital, qu'il avait passé un feu rouge immédiatement avant que sa motrice n'aille percuter à vive allure un train de banlieue qui se dirigeait

également vers Victoria. La signalisation ne serait donc pas fautive et la défaillance mécanique paraît exclue, les freins ayant fonctionné normalement. M. Morgan aurait dépassé, à environ 70 ou 80 kilomètres-heure, plusieurs feux orange qui lui indiquaient de ralentir, avant d'apercevoir le feu rouge, qui lui enjoignait impérativement de s'arrêter, ce qu'il a fait, mais trop tard. L'accident a eu lieu sur la ligne qui joint Victoria à l'aéroport de Gatwick.

Les conducteurs sont quelque peu démoralisés par le chaos qui règne à

British Rail. Du vieux matériel est maintenu en service pour des raisons d'économie et doit cohabiter avec des motrices modernes rapides. L'électrification avance lentement et les antiques signaux sont remplacés par un système informatisé sans que la cohérence soit parfaitement assurée. British Rail est manifestement encore sous-équipé, malgré quelques efforts récents, mais l'objectif premier du gouvernement est de rendre l'entreprise rentable.

Le boom économique, surtout sensible dans le sud du pays, achève paradoxalement de désorganiser cet ensemble très fragile en saturant le réseau sud-ouest. On remarquera que les deux accidents de Clapham-Junction et de Purley sont dus à la collision d'un train de banlieue et d'un train rapide au sud de la capi-

#### **DOMINIQUE DHOMBRES.**

• Collision de deux trains à Glasgow. - Deux trains de voyageurs sont entrés en collision dans un quartier de l'est de Glasgow, en Ecosse, lundi 6 mars, faisant plusieurs victimes. La police s'est refusée à donner plus de détails.

#### –Sur le vif-

#### Fous de Dieu

il est quand même culotté. Rushdie I Sous prétexte que Maggie, deux de ses ministres et même un député travailliste ont dit que, bon, fallait reconnaître. ses Versets sataniques, c'était vachement choquant et un rien déqueu sur les bords, il rouspète il pète de trouille, des fois que les mecs chargés de le garder se sentiraient autorisés à relâcher leur surveillance et à se dégourdir les jambes en allant s'en jeter un au pub du coin.

Non, mais, qu'est-ce que tu crois? On n'a pas que toi à s'occuper. T'as vu un peu ce qui arrive à Dante ? ils sont furieux après lui aussi, les musulmans, li se sont brusquement rappelé que dans la Divine Comédie ce chien de mécréant a flanqué Mahomet en enfer en le traitant de traître. Et ils ont décidé de faire sauter sa tombe. Avis au maire de Ravenne : ou tu déclares solennellement que Dante a menti, que c'était pas un faux derche, le Prophète, et tu retires cette saloperie des programmes scolaires, ou ton Alighieri, on le déterre et on réduit ses candres en bouillie.

C'est pas des mots en l'air. Ils sont excités comme des poux, les fous de Dieu. A Padoue, à Karachi, à Winnipeg, à Paris, à Bangkok, à Amsterdam, enfin un peu partout, ils appellent au

affaire Pechiney ni l'affaire

Société générale, mais ce qui est en

train de se passer dans l'audiovi-suel, c'est-à-dire la constitution

meurtre, ils foutent le feu aux librairies, ils témoignent, en brandissant le flambeau de la révolution islamique, d'une saine et juste colère parfaitement accordée à l'année du Bicentenaire.

Et attendez, c'est pas fini. A torce de prêcher la guerre sainte, ils font tellement de bruit, ou'ils ont réveillé le Bon Dieu. Il roupillait, bien peinard, sur son nuage. Il ouvre un ceil, il regarde ce qui se passe sur cette bonne vieille terre, à la veille du troisième millénaire et il flanque un grand coup de pied au derrière du Saint-Père : Hé ho ! Pourquoi il v en aurait que pour le concurrent ? Allez, secoue-toi ! L'autre s'est incliné en faisant le signe de croix. Le journal du Vatican a condamné énergiquement ces putains de versets, et pas plus tard ou'hier le nouveau vidéo-clip de Madonna a été interdit d'antenne par la télé italienne sous la menace musclée de cathos indignés.

75 F

**\_\_**\_

81 5° 217 ...

244 . .

ZS: 🐅

...

::n

ē.,

?:•,

---

<u>ج.</u>

Allez, du nerf, moltissez pas. Diderot, Renan, Voltaire, au pilori. Et Darwin, au bücher, II était complètement à côté de la plaque, celui-là. Regardez un peu ce qui se passe : c'est pas l'homme qui descend du singe,

CLAUDE SARRAUTE.

Les négociations Est-Ouest

#### M. Alain Minc au «Grand Jury RTL-«le Monde»

#### « Réveiller la Belle au bois dormant » affaire actuellement n'est ni

Interrogé dimanche 5 mars, au Grand Jury RTL-le Monde -. M. Alain Minc, vice-président de CERUS, a affirmé à propos de l'OPA manquée de son groupe sur la Générale de Belgique qu'il n'a pas l'impression . d'appartenir au monde des qangsters ., mais plutôt à celui - des gens qui réveillent .

ll a aiouté : « Le canitalisme est un système où nombre de gens ont tendance à se protéger, où les directions des entreprises n'ont souvent qu'une envie, surtout auand elle ne va pas très bien, la transformer en fort Chabrol tranquille et douillet pour elles. Et il n'y a souvent pas d'autre moyen pour changer les choses que de lancer une OPA. Ce n'est pas le moyen le plus agréable, mais c'est souvent le seul [...]. Nous avons perdu l'OPA sur la Générale de Belgique mais la Com-pagnie de Suez a fait exactement ce que nous aurions fait, c'est-à-dire qu'elle a réveillé la Belle au bois Sur ce point, contesté, intervient Après avoir félicité la gauche

pour avoir · appris la crise aux Français -, M. Minc a critique l'impôt sur la fortune, lui préférant l'augmentation de l'impôt sur les successions, saute de quoi rous allons assister à la reconstitution des fortunes (...) . « L'argent facile, c'est en réalité la réappari-tion des patrimoines (...). On va réinventer les classes sociales, avec

de très importants écarts de fortune, de vraies tensions sociales. • M, Minc a également estimé que Paris est - alle trop vite dans la libération des mouvements de capitaux . et qu'on entre . dans un engrenage siscal extraordinaire-ment risqué (...) ».

· Le fond du problème c'est que, nd la France a signe la libéraiion des mouvements de capitaux. elle n'a pas fait de l'harmonisation fiscale un corollaire obligatoire, elle en a fait une espèce de mesure d'accompagnement politique. Dans ces conditions, la libération des mouvements de capitaux signisie l'indexation sur le paradis fiscal européen qu'est le Luxembourg. Vous me direz que des pressions sur le Luxembourg pourraient un peu arranger les choses, à cela près que mbourg s'abrite maintenant derrière la silhouette beaucoup plus imposante et plus lourde de M= Thatcher. On a donc un vrai problème mais, à mes yeux, le gou-

vernement français, comme d'autres gouvernements européens d'ailleurs, devrait sur ce sujet aller jusqu'à la crise parce que l'idée qu'il n'y ait pas du tout d'imposition des revenus de l'épargne, compte tenu des facteurs économi ques dont je parlais, me parait insupportable. A propos de l'audiovisuel, M. Minc a déclaré : \*La vroie

**DU VOYAGE** 

EN AMÉRIQUE

est paru (et il est gratuit)

(exemples au 1-1-1989)

2.580 F A/R.

COMPREND: Tous les vols à prix réduits

NEW YORK ..... 1.980 F A/R.

LOS ANGELES 3.180 F A/R.

MONTREAL .... 1.980 F A/R.

HONOLULU .... 5.900 F A/R.

MEXICO ......... 3,380 F A/R.

contre 10 F en timbres,

La location de voiture et camping-car.

Des circuits à la carte et en groupe.

Des renseignements pratiques.

Envoi de votre brochure

■ Les transports intérieurs.

Les tarifs d'hôtels.

Des tours insolites.

pour les vingt ans qui viennent, à l'échelle de l'Europe, d'un oligopole autour de M. Berlusconi, de TF i et de M. Kirsh. C'est un enjeu d'une au trébuchet la part exacte de la Caisse des dépôts dans le capital de la Société générale. A propos de la réforme du statut de

la fonction publique. M. Minc a affirmé: • Aussi longtemps que les travailleurs du service public seront attachés aux règles d'uniformité, ils seront malheureusement condamnés à une forme de prolétarisation (...). De la même manière que la gauche a su faire accepter les contraintes économiques, il lui appartiendra de faire accepter la sortie progressive du statut, du corset. 🔹

#### LIBAN M. Journblatt renonce à son initiative pour le retour des chrétiens dans la montagne

Moukhtara (Liban) (AFP). – Le chef druze libanais, M. Walid Joumblatt, a renonc€, dimanche 5 mars, à son initiative pour le retour des chrétiens dans la montagne qu'il contrôle au sud de Beyrouth, et déclaré qu'il ne rencontrera pas le comité de bons offices de la Ligue arabe sur le Liban.

M. Joumblatt a précisé qu'il met fin à son initiative, lancée le 7 jan-vier, pour le retour des quelque 150 000 chrétiens chassés en 1983, - car le camp chrétien; dans toutes ses composantes, protège le com-manditaire direct de l'assassinat d'Anouar Fatayri -, son proche collaborateur chargé d'organiser ce

#### M. Chevardnadze: trois phases vers la «suffisance»

VIENNE

de notre envoyée spéciale

M. Chevardnadze, le ministre soviétique des affaires étrangères, a présenté lundi 6 mars à Vienne les propositions du pacte de Varsovie pour les négociations sur les armes conventionnelles.

Dans une première phase de deux à trois ans, les deux alliances devraient réduire leurs forces à des plafonds fixés à 10 % ou 15 % de moins que le nivau actuellement le plus bas. Ce taux de réduction n'est pas très éloigné de celui que propo-sent les Occidentaux, mais, selon M. Chevardnadze, ces réductions devraient s'appliquer non seulement aux chars, transports de troupes et pièces d'artillerie lourde, comme le souhaite l'OTAN, mais aussi à l'aviation tactique et aux hélicoptères de combat.

L'URSS propose, d'autre part, que dans les zones de contact entre les deux alliances les armements soient réduits à un niveau encore plus bas et les armes nucléaires tactiques éliminées.

Dans une deuxième phase, l'URSS suggère de nouveaux retraits de 25 % non seulement sur les catégories d'armes qui auront déjà subi une réduction mais aussi sur - d'autres catégories non précisées - et la poursuite de - la restruc-turation des armées selon le principe de la suffisance -.

Dans une troisième phase, les forces armées ne doivent plus avoir Qu'un caractère strictement défensif et des plafonds doivent être fixés pour - toutes les catégories d'armes .

Le munéro du « Monde » daté 5-6 mars 1989 a été tiré à 511 007 exemplaires

**MASTERES SPECIALISES** FORMATIONS INTENSIVES DE HAUT NIVEAU POUR LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN.

M.S. Gestion Marketing M.S. Techniques Financières

M.S. Management et Ingénierie Logistique

M.S. Conception et Gestion des Systèmes d'Information et de

Décision

M.S. Ingénierie de la Comusissance et Systèmes Experts en Gestion Rens:

Mastères de l'ESSEC - 8.P.105 95021 Cergy Pontoise cedes Tél (1). 30.38.38.00 3615 - HELPMSESSEC



